

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







3684 19 LASK . • • . ·

•

.

8 2322 A3 (A3 (78)

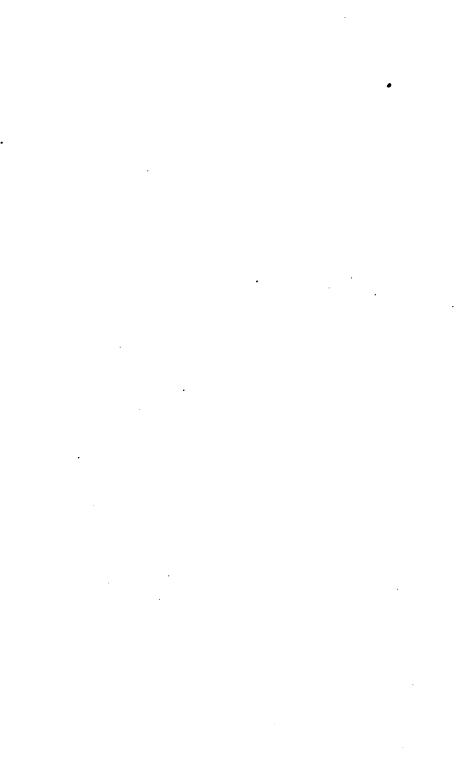

# ŒUVRES PHILOSOPHIQUES

DΕ

MAINE DE BIRAN

# **OEUVRES**

# **PHILOSOPHIQUES**

MAINE DE BIRAN

PUBL1ÉES

PAR V. COUSIN

TOME PREMIER

## **PARIS**

LIBRAIRIE DE LADRANGE

QUAI DES AUGUSTINS, 19

1841

noury morris Hund.

# **AVANT-PROPOS**

## DE L'ÉDITEUR

Nous réimprimons ici le mémoire devenu fort rare de M. Maine de Biran sur l'Influence de l'habitude, avec un assez bon nombre d'écrits inédits du même auteur, que nous sommes parvenus à nous procurer de divers côtés depuis l'année où nous publiâmes les Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme (Paris, chez Ladrange, 1834).

Ces ouvrages, qui voient aujourd'hui le jour pour la première fois, sont tous de la plus parfaite authenticité. Les uns sont écrits en entier de la main même de M. de Biran, les autres sont des copies corrigées par lui. Tous, d'ailleurs, nous étaient connus, et sont mentionnés dans l'exact inventaire des papiers de M. de Biran fait par nous-même chez M. Lainé, en 1825, et qui se trouve dans la préface de l'ouvrage posthume publié en 1834.

Ces nouveaux écrits peuvent être divisés en deux classes: les opuscules du genre de ceux compris au n° 5 de l'inventaire précité; et les compositions d'une plus grande étendue, par exemple les deux longs morceaux désignés au n° 7 dudit inventaire.

Nous ne dirons rien des petits écrits, sinon qu'ils nous sont parvenus dans un désordre extrême, presque indéchiffrables, que nous avons dû les revoir avec le plus grand soin, et même les corriger un peu, non pour effacer, mais pour diminuer les

négligences d'une première rédaction; et certes nous ne regrettons pas la peine que ce travail ingrat nous a coûtée, puisque tous ces écrits, même les plus courts, sont très importants, qu'ils développent ou éclairent le fait primitif de conscience, ce fait où l'homme recueille d'abord la notion de luimême, et dont l'exposition de plus en plus lucide et profonde remplit à ses divers degrés les grands ouvrages de M. de Biran.

Le premier de ces ouvrages, bien inférieur à ceux qui ont suivi, et d'un caractère différent, est le mémoire sur l'influence de l'habitude, couronné en l'an x (1802), par la classe des sciences morales et politiques de l'Institut. Il reparaît ici tel qu'il fut imprimé par M. de Biran lui-même, presque immédiatement après que la couronne académique lui eut été décernée (Paris, chez Henrichs, an x1 (1803). Nous avons tiré des archives de l'Institut le rap-

port jusqu'à ce jour inédit de M. Destutt-Tracy, présenté à la classe des sciences morales et politiques sur les différents Mémoires envoyés au concours, rapport où le Mémoire de M. de Biran est analysé et apprécié par un juge compétent. On voit par ce rapport, comme aussi par un passage de l'Histoire de la classe des sciences morales et politiques (1), que l'Influence de l'habitude avait déjà été mise au concours par la même classe, en l'an viii, et que nul Mémoire n'avait été jugé digne du prix. La classe avait pourtant distingué un Mémoire envoyé par M. de Biran, et que nous avons trouvé dans les archives de l'Institut, écrit

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Institut national. Sciences morales et politiques, tom. IV, pag. 11. « Dans la séance publique du 15 vendé« miaire an viii, la classe proposa pour sujet de prix la question « suivante : Déterminer l'influence de l'habitude sur la faculté de « penser , ou, en d'autres termes, faire voir les effets que produit, « sur chacune de nos facultés intellectuelles, la fréquente répétition « des mêmes opérations. Aucun des ouvrages envoyés en l'an ix « n'ayant paru digne du prix, le même sujet fut remis au concours « le 15 germinal; il a été décèrné, dans la séance publique du « 17 messidor an x, au citoyen Maine-Biran, à Grateloup, dépar« tement de la Dordogne. »

tout entier de sa main. On y reconnaît un disciple encore plus zélé de la philosophie d'alors, que dans le mémoire couronné en l'an x, dans le second concours ouvert sur le même sujet.

Chaque année, chaque nouveau travail l'éloignèrent de plus en plus de cette philosophie. Comme nous l'avons fait voir ailleurs (1), les nouvelles idées de M. de Biran commencent à percer dans le Mémoire couronné en l'an XIII (1805), par la classe des sciences morales et politiques, sur cette question: De la décomposition de la pensée. Comment on doit décomposer la faculté de penser, et quelles sont les facultés élémentaires qu'on doit y reconnaître? Nous avons cherché en vain dans les archives de l'Institut le manuscrit original de ce Mémoire et le rapport auquel il doit avoir donné lieu. M. de Biran avait sans doute été autorisé à

<sup>(1)</sup> Préface de l'édition de 1834, page VII.

reprendre son manuscrit pour le livrer à l'impression. Il nous apprend lui-même (1) que l'impression de cet ouvrage fut arrêtée en 1807. Heureusement les feuilles déjà imprimées avaient été confiées par l'auteur à M. Ampère, qui nous les a communiquées. Elles embrassent très - probablement une grande partie du Mémoire couronné par l'Académie, et forment 208 pages du 26 vol. de la présente édition.

M. de Biran développa le même fonds d'idées dans deux autres Mémoires couronnés, l'un par l'Académie de Berlin, en 1807, sur cette question: Y a-t-il une aperception immédiate interne; en quoi diffère-t-elle de la sensation ou de l'intuition? l'autre, en 1813, par l'Académie de Copenhague, Sur les rapports du physique et du moral de l'homme. Ces Mémoires n'ont pu être retrouvés dans

<sup>(1)</sup> Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral, préface de l'auteur, page 5.

les archives des Académies de Berlin et de Copenhague, M. de Biran les ayant repris, comme il avait fait pour le mémoire Sur la décomposition de la pensée; mais nous sommes certains de posséder à peu près ces deux écrits dans les deux grands morceaux mentionnés au n° 7 de l'inventaire que nous avons plusieurs fois cité.

L'un de ces morceaux ne porte aucun titre et ne commence qu'à la seizième page. Une lecture approfondie nous permet d'affirmer que c'est bien là le mémoire couronné par l'académie de Berlin. Le sujet qui y est partout traité est en effet l'aperception interne immédiate d'une force qui est moi, aperception qui a lieu dans le fait de l'effort volontaire. Le programme de l'Académie de Berlin y est expressément mentionné. On y rencontre de fréquentes citations de M. Ancillon, alors secrétaire de cette Académie. L'auteur s'efforce de rattacher sa théorie à quelques

phrases assez vagues du philosophe berlinois; et dans le résumé de l'ouvrage l'aperception immédiate du moi est fortement séparée des sensations et des intuitions externes, d'après les termes même du programme académique. Enfin la composition et la rédaction de ce Mémoire trahissent une pensée forte et profonde, mais mal sûre d'elle-même, qui se produit péniblement, souvent même avec obscurité et confusion.

L'autre morceau a pour titre: Considérations sur les principes d'une division des faits psychologiques et physiologiques. Il est complet, sauf quelques lacunes peu considérables. Cet écrit avait été fait à l'occasion du livre de M. Bérard, intitulé Doctrine des rapports du physique et du moral, qui parut en 1823. Il semble donc bien que ce morceau est le dernier qui soit sorti de la plume de M. de Biran, mort en 1824; mais un examen attentif fait reconnaître que le commencement

de cet écrit où il est question du livre de M. Bérard, a été ajouté après coup; l'ouvrage entier ne se rapporte ni directement ni indirectement à ce livre; il traite, il est vrai, le même sujet, et ce sujet est celui que l'Académie de Copenhague avait mis au concours. La pensée n'y est pas encore exprimée avec la maturité, la netteté et la vigueur à laquelle M. de Biran était arrivé dans les dernières années de sa vie, et que l'on voit dans son article sur Leibnitz (1). Sans entrer ici dans des détails minutieux, nous croyons pouvoir assurer que cet ouvrage est au fond et dans sa plus grande partie le Mémoire adressé à l'Académie de Copenhague, et que les Nouvelles considérations sur les rapports du physique et du moral de l'homme, certainement composées par M. de Biran en 1821 et publiées par nous en 1834, sont

<sup>(1)</sup> Voyez notre publication de 1834, page 303.

aussi ce même Mémoire travaillé de nouveau par l'auteur, et amené à une forme plus simple et plus vive.

Ainsi, quoiqu'il eût été de beaucoup. préférable de retrouver et de publier textuellement les manuscrits des trois Mémoires couronnés à Paris, à Berlin et à Copenhague, manuscrits que nous avons vus de nos propres yeux, en 1825, chez M. Lainé, les amis de la philosophie peuvent avoir cette confiance de posséder dans leur substance sinon dans leur forme même ces trois Mémoires qui contiennent les recherches originales de M. de Biran pendant les premières années du dix-neuvième siècle, jusqu'à l'époque de la restauration. Tout ce qu'il a écrit depuis jusqu'à sa mort, nous l'avons publié précédemment ou nous le publions ici. Nous pouvons donc nous dire à nous-même que nous avons accompli, autant qu'il était en nous, la pieuse tâche que nous nous étions

### DE L'ÉDITEUR.

imposée, de conserver et de répandre les travaux et la mémoire de celui qui a été un de nos maîtres et que nous pouvons appeler aujourd'hui, comme nous le faisions en 1834 (1), le premier métaphysicien français de notre temps.

(1) 1834, page xLII.

A la Sorbonne, le 10 février 1841.

V. COUSIN.

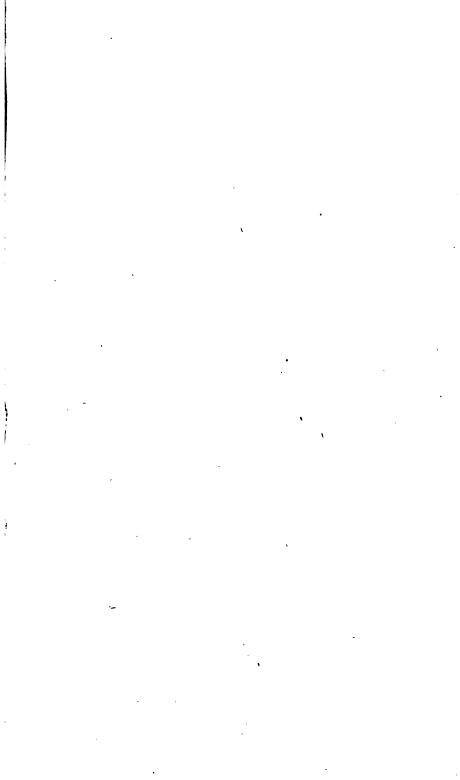

## INFLUENCE

DE

# L'HABITUDE

SUR

## LA FACULTÉ DE PENSER

Ouvrage qui a remporté le prix sur cette question, proposée par la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national :

Déterminer quelle est l'impluence de l'habitude sur la faculté de penser; ou, en d'autres termes, faire voir l'effet que produit sur chacume de nos facultés intellectuelles, la fréquente répétition des mêmes opérations.

> Que sont toutes les opérations de l'âme , sinon des mouvements et des répétitions de mouvements ?

BONNET. ( Psychologie. )

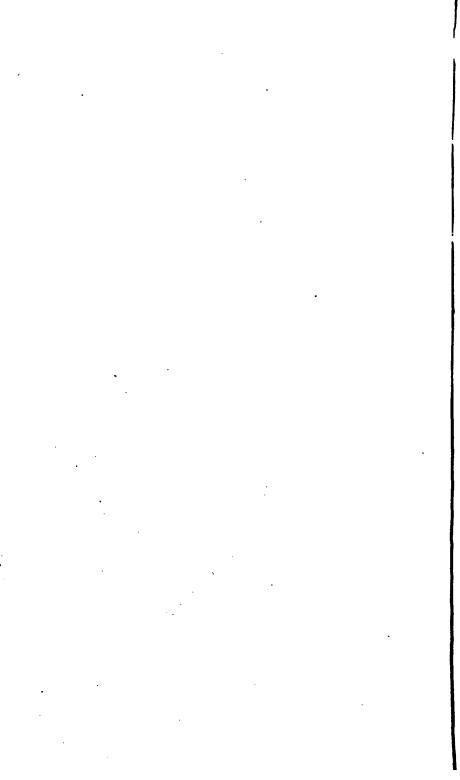

## PRÉFACE DE L'AUTEUR

Quelque encourageants et honorables que soient les suffrages de la classe qui a décerné la couronne à ce Mémoire, j'avoue cependant que je ne me détermine à le publier qu'avec ce sentiment de méfiance et de crainte si naturel à un auteur qui, sans avoir éprouvé ses forces, se soumet, pour la première fois, au jugement sévère et toujours redoutable du public.

Lorsque je commençai ce Mémoire, je ne pensais pas qu'il fût destiné à voir le jour : sans viser à la gloire littéraire, je voulais seulement occuper les loisirs de ma retraite, et employer à étudier mon intérieur, le temps que les circonstances particulières où je me trouvais, jointes à une santé débile, ne me permettaient pas d'utiliser d'une autre manière.

En notant les observations que je faisais

sur moi-même, je cherchais alors surtout à m'entendre avec ma propre pensée; il me semblait n'écrire que pour moi seul. Lorsque je me déterminai ensuite à offrir le tribut de mes méditations à la société savante qui m'en avait fourni le sujet, je crus encore qu'il suffisait de me bien entendre pour être parfaitement compris; je négligeai des développements inutiles pour des juges éclairés, des ornements superflus pour des juges sévères; je partais de principes convenus entre eux; je parlais une langue qui leur était familière; j'avais donc plus rarement le besoin de démontrer ou de définir.

En adressant mon ouvrage au public, je me trouve aujourd'hui dans une situation bien moins favorable. Je ne me dissimule point tout ce que j'ai à craindre, et du dégoût presque général qu'inspirent les ouvrages de ce genre, lorsque la sévérité du sujet n'y est pas tempérée par les formes agréables du style, et de la rigueur avec laquelle on les juge, sans vouloir souvent se donner la peine nécessaire pour les entendre: et des préventions à la mode contre ce qu'on appelle la

métaphysique; et des préjugés de quelques savants, qui considèrent ces sortes de recherches comme inutiles, et de l'opposition des ennemis de la philosophie, qui veulent les faire considérer comme dangereuses; enfin des critiques frivoles ou amères des uns, comme des accusations graves des autres.

Sans doute lorsqu'on a cherché la vérité de bonne foi, avec pureté d'intention, et qu'on a pour soi, outre le témoignage de sa conscience, le suffrage d'un petit nombre d'hommes sages et éclairés, on peut se consoler de toutes les oppositions; mais peut-être valait-il mieux encore ne pas s'y exposer.

Je devais au moins me donner le temps de faire à ce Mémoire les changements et les corrections dont il pouvait avoir besoin; ajouter en certains endroits des développéments ou éclaircissements nécessaires pour prévenir le danger des fausses interprétations, lui donner enfin une forme qui le mît à portée d'un plus grand nombre de lecteurs.

Sachant d'ailleurs qu'un ouvrage de ce genre est bien moins recommandable par l'exactitude de sa théorie, que par l'utilité pratique de ses applications, et convaincu d'un autre côté, que tout l'art de l'éducation consiste à former de bonnes habitudes physiques, intellectuelles et morales (c'est-à-dire, à modifier persévéramment l'organisation, l'esprit et le cœur de l'homme, de telle manière, qu'il se dirige ensuite vers tout ce qui est bon et vrai, avec cette nécessité, cette sorte d'instinct d'une heureuse habitude), j'avais songé à faire converger vers ce grand but l'application de plusieurs principes répandus dans le cours de ce Mémoire, et à lui donner ainsi tout le degré d'utilité dont la nature du sujet le rendait susceptible.

Mais en suivant ce plan, « j'allais faire un « autre ouvrage à la place de celui que les « suffrages de l'Institut venaient d'honorer; « je m'interdisais la faculté de le reproduire « ensuite sous d'aussi heureux auspices. D'ail-« leurs, le Mémoire jugé par la classe, dé-« posé en original dans ses archives, lui ap-« partenait en quelque sorte, et en le présentant « comme ouvrage couronné, il ne dépendait « pas de moi d'en altérer la forme. » Ces représentations, qui m'ont été faites par des

personnes dont l'amitié m'est bien chère, et à l'ascendant desquelles je ne sais pas résister, jointes à l'intérêt qu'elles ont bien voulu prendre à la prompte impression de ce Mémoire, ont vaincu ma répugnance et fait taire toutes mes objections.

Si je pouvais me flatter de trouver auprès du public la même indulgence que j'ai obtenue de mes premiers juges, je pourrais alors effectuer, avec plus d'assurance, le plan que j'ai conçu; un second travail, peut-être moins imparfait, occuperait ou charmerait encore les loisirs de ma retraite; heureux, après l'avoir complété, de jouir de l'idée pure et consolante d'avoir été utile, d'avoir acquis peut-être quelques droits à l'estime de mes semblables, sinon par mes succès, du moins par mes efforts.

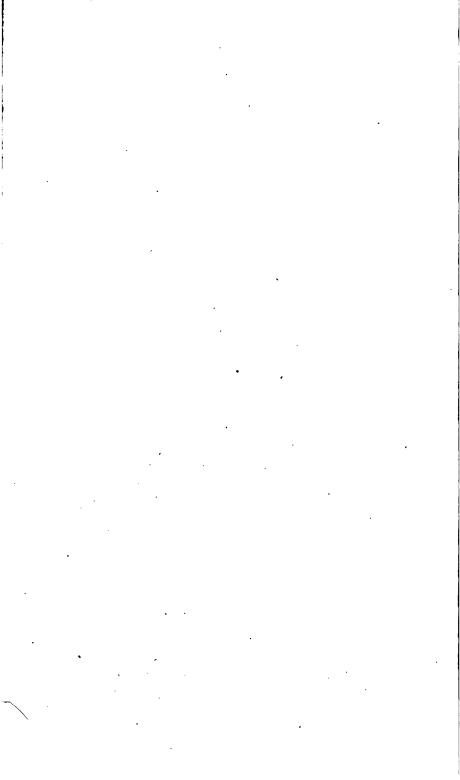

### INFLUENCE

## DE L'HABITUDE

SUR

## LA FACULTÉ DE PENSER

#### INTRODUCTION

Nul ne réfléchit l'habitude, a dit un homme célèbre (Mirabeau, Conseils à un jeune prince, etc.); rien de plus vrai ni de mieux exprimé que cette courte sentence. La réflexion, au physique comme au moral, demande un point d'appui, une résistance: or l'effet le plus général de l'habitude est d'enlever toute résistance, de détruire tout frottement; c'est comme une pente où l'on glisse sans s'en apercevoir, sans y songer.

Réfléchir l'habitude!... et qu'est-ce qui peut ou veut faire cette première réflexion? Comment soupconner quelque mystère dans ce que l'on a toujours vu, fait ou senti? De quoi s'enquérir, douter, s'étonner? Les graves tombent, le mouvement se communique; les astres roulent sur nos têtes; la nature étale à nos yeux ses plus grands phénomènes: et quel sujet d'admiration, quel objet de connaissance peut-il y avoir dans des choses aussi familières? Et notre existence? les phénomènes de la sensibilité, de la pensée? cette foule de modifications qui se succèdent, d'opérations qui se répètent et se cumulent depuis l'origine? ce moi, qui s'échappe à lui-même dans la prétendue simplicité, et la facilité extrême de ses propres actes, qui se fuit sans cesse et se porte partout?... comment réfléchir ses habitudes, les plus intimes et les plus profondes de toutes?

La première réflexion est en tout le pas le plus difficile: il n'appartient qu'au génie de le franchir. Dès que le grand homme qui sait s'étonner le premier, porte ses regards hors de lui, le voile de l'habitude tombe, il se trouve en présence de la nature, l'interroge librement, et recueille ses réponses; mais, s'il veut concentrer sa vue sur luimème, il demeure toujours en présence de l'habitude, qui continue à voiler la composition et le nombre de ses produits, comme elle dérobait auparavant jusqu'à leur existence.

Le premier coup d'œil que nous jetons sur notre intérieur ne nous découvre en effet, pour ainsi dire, que des masses : c'est l'image du chaos; tous les élémens sont confondus; impressions, mouvemens, opérations, ce qui vient du dehors, ce qui est propre à l'individu, tout se mêle, se combine en

un seul produit résultant, infiniment complexe, et que l'habitude nous fait juger ou sentir comme s'il était simple. Point d'origine, de génération, ni de succession; c'est un cercle qui roule sur lui-même avec une extrême rapidité; on n'en distingue pas les points, on sait à peine s'il roule.

Lorsqu'une première réflexion a découvert un composé, et qu'un commencement d'analyse en a détaché les parties les plus grossières, cette analyse s'arrête encore à des masses, comme aux derniers termes de décomposition possible; veut-elle avancer, elle trouve toujours dans l'habitude même plus de résistance, plus de prestiges et d'erreurs.

Ce fut donc la même cause qui, dans l'ordre des connaissances humaines, assigna le dernier rang à la science de nos idées, et dans cette science même à la découverte de ses premiers et véritables élémens. Ainsi l'artifice du raisonnement était connu, ses diverses formes analysées, ses méthodes pratiquées avec succès dans plusieurs genres, tandis que les produits immédiats de la sensibilité, les plus simples résultats de l'exercice des sens, l'origine évidente de toute faculté, demeuraient oubliés, inaperçus, et voilés par leur simplicité, leur familiarité même; tant il est vrai que la lenteur et la difficulté de nos connaissances, se proportionnent presque toujours à la proximité, à l'intimité de leurs objets, à la fréquence ou à la continuité des impressions qu'ils nous occasionnent.

L'analyse avait peut-être usé déjà son instrument propre contre l'agrégat de l'habitude, lorsqu'elle songea heureusement à l'atteindre par une voie opposée comme le chimiste forme de toutes pièces, par la puissance de son art, un mixte semblable à celui qu'il ne pouvait dissoudre, mais dont il soupconnait les élémens; des métaphysiciens observateurs, remontant d'abord jusqu'à des suppositions ou des faits premiers très simples, et placés hors de la sphère de l'habitude, entreprirent de recomposer ou d'imiter ses produits pour les connaître. A mesure qu'ils combinaient les élémens de leur création, ils comparaient les propriétés de leurs résultats hypothétiques avec les produits complexes réels, et mesuraient exactement sur leur propre ouvrage des proportions qu'ils n'auraient jamais pu reconnaître dans l'œuvre de l'habitude (1); c'est ainsi que l'on parvint vraiment à réfléchir cette habitude; c'est ainsi que les facultés et les opérations de l'entendement se démêlèrent peu à peu, et sortirent du chaos: mais la manière détournée dont le génie fut obligé de s'y prendre prouve quelles étaient la difficulté du travail et la puissance de la cause qu'il fallait combattre.

Ils sentirent donc bien cette puissance, les premiers maîtres; qui, remontant contre la pente de

<sup>(1)</sup> La Psychologie, l'Essai analytique de Bonnet, le Traité des sensations, de Condillac, ne procèdent guère autrement; nous examinerons mieux dans le cours du mémoire, pourquoi cette marche était la seule que l'on pût adopter.

l'habitude, trouvèrent l'origine de nos facultés, l'ordre de leur génération, qu'elle avait obscurcis ou confondus: ils l'ont encore mieux appréciée, ces philosophes, qui ont agrandi le champ de la science, et pénêtré plus avant dans les secrets de la pensée:, toutes leurs découvertes ne sont-elles pas autant de conquêtes arrachées à l'habitude, autant de preuves de ce qu'elle peut, tant pour étendre nos facultés, perfectionner et compliquer nos opérations, que pour en voiler l'exercice? Que manque-t-il donc maintenant à la détermination précise de cette cause génèrale de nos progrès d'un côté, de notre aveuglement de l'autre? Qu'y a-t-il encore à découvrir sur un sujet qui a donné lieu à tant de recherches, à tant de travaux imposans? Que reste-t-il à dire enfin après les maîtres? La manière dont leur ouvrage a été commencé et continué peut nous fournir à cet égard quelques indications.

En étudiant et composant de nouveau l'entendement humain, il fallut d'abord s'assurer de la nature, du nombre et de l'espèce des matériaux qui concourent à le former: cette recherche importante et laborieuse ne permettait pas sans doute d'observer en même temps, comment, dans quel ordre et quelle suite d'actes ces divers élémens avaient pu se réunir, quelle était, pour ainsi dire, la force d'agrégation, le degré de persistance dont chacun d'eux jouissait, soit par sa nature propre, soit par la fréquence de ses répétitions.

En s'occupant de la génération de nos facultés, les analystes se sont attachés à connaître d'abord comment elles naissaient toutes d'une première, qui se transformait pour les produire; mais, préoccupés de leur ordre de filiation, ils n'ont pu examiner avec assez de détail quel était le mode du développement individuel de chacune d'elles; quels étaient les effets de la répétition de leur exercice, si ces effets étaient constans ou variables; comment la sensation (faculté unique par l'hypothèse) pouvait, en se répétant, tantôt s'obscurcir, s'affaiblir, ou s'exalter, tantôt s'éclaircir, se distinguer, ou rester dans le même état; comment l'habitude pouvait être ainsi tantôt mobile de perfectionnement, tantôt principe d'altération; comment enfin l'analogie ou la contrariété de résultats, dans l'action d'une même cause, pouvait jeter un nouveau jour sur l'origine des facultés mêmes, et montrer les liens qui les unissent comme les différences qui les séparent.

L'influence que l'habitude exerce sur la faculté de penser est donc encore une question importante, susceptible d'être envisagée sous plusieurs nouveaux points de vue : pour la traiter avec toute l'exactitude désirable, peut-être faudrait-il se transporter au point d'où partirent les créateurs de la science, les suivre dans leur marche, refaire avec eux toutes ces habitudes dont se compose notre entendement, en insistant sur les diverses considérations qu'ils ont

été forcés d'omettre; ce plan serait trop vaste pour ma faiblesse.

Les philosophes qui ont proposé le problème en ont mesuré l'étendue; ce sont eux-mêmes qui l'ont conduit, en quelque sorte, à son point de maturité; ils en ont fourni les données et préparé la solution; si celle que j'essaie d'en donner est bonne, c'est à eux qu'elle appartient; les erreurs seules, s'il y en a, viendront exclusivement de mon propre fonds.

L'énoncé de la question suppose comme connues les facultés et les opérations de l'entendement; et en effet il faut bien connaître la nature, le nombre, la dépendance ou la subordination réciproque, soit des facultés entre elles, soit des opérations considérées par rapport aux facultés, pour déterminer comment la répétition de l'exercice des unes peut influer sur les autres, ou les modifier. La solution est même contenue implicitement dans ces données réelles ou supposées : elle devra donc ressortir de leur discussion, et servir ensuite à leur plus grand éclaircissement; les fortifier comme principes, les confirmer ou les redresser comme hypothèses.

C'est dans cet objet que j'ai cru devoir rappeler, d'abord séparément, et réunir dans cette introduction, tout ce que j'ai puisé, soit dans les ouvrages de mes maîtres, soit dans mes propres réflexions, sur l'analyse de nos facultés intellectuelles; et comme il est bien reconnu qu'elles dérivent toutes de celle de sentir ou de recevoir des impressions, je vais m'attacher d'abord à démêler scrupuleusement les caractères spécifiques de ces impressions diverses, ou à étudier les différentes manières dont nous sentons; je déduirai de là, la distinction des facultés, et l'ordre de distribution de mes recherches ultérieures. Je demande grâce pour les détails dans lesquels je vais entrer. Ils paraîtront sans doute d'abord bien minutieux, mais on jugera peut-être à la fin qu'ils n'étaient pas tout à fait inutiles.

[ N. B. Avant que d'aller plus avant, j'ai encore une grâce à demander au lecteur, c'est de se bien pénétrer que dans tout ce qui va suivre, je n'ai d'autre vue que de rechercher et d'analyser des effets, tel qu'il nous est donné de les connaître, en réfléchissant d'un côté sur ce que nous éprouvons dans l'exercice de nos sens et de nos facultés diverses, et en étudiant de l'autre les conditions ou le jeu des organes d'où paraît dépendre cet exercice. J'ai voulu essayer d'unir, par certains côtés du moins, l'idéologie à la physiologie; j'étais conduit là par la nature de la question, qui appartient en même temps aux deux sciences; j'ai pensé même que l'idéologie en général ne pouvait que gagner à cette alliance; et qu'il appartenait surtout à la physique de répandre un peu de jour sur quelques obscurités de l'être pensant; mais, des qu'on adopte la marche du physicien, on doit, à son exemple, ne s'occuper que du rapport et de la succession des phénomènes, en laissant derrière soi et sous le voile qui les couvre, les causes premières qui ne sauraient jamais devenir pour l'homme, objets de connaissances.

Nous ne savons rien sur la nature des forces. Elles ne se manifestent à nous que par leurs effets; l'esprit humain observe ces effets, suit le fil de leurs diverses analogies; calcule leurs rapports, quand ils sont susceptibles de mesure: là sont les bornes de sa puissance.

Étudier seulement dans la réflexion intime et dans les résultats (connus ou supposés) du jeu des organes, ce que la métaphysique a longtemps recherché dans la nature de l'âme même, c'est donc abandonner une cause dont nous ne connaissons que le nom, pour nous en tenir aux faits d'expérience et d'observation qui sont de notre domaine propre; c'est appliquer directement à l'idéologie l'excellente méthode de philosopher, pratiquée avec tant de succès et dans tous les genres, par les bons esprits et les génies qui honorent notre siècle.

Les exemples de Condillac, de Bonnet surtout (1), que j'aime à citer, et qui m'a souvent servi de modèle, prouvent que l'on peut transporter la physique dans la métaphysique, sans vouloir porter atteinte à rien de ce qui est respecté et vraiment respectable; sans ébranler aucune espérance, ni

<sup>(1)</sup> Voyez ce que dit Condillac, particulièrement dans sa Logique, chap. 9, première part., sur la physique de la mémoire, de la conservation des idées et des habitudes; Bonnet, dans la Psychologie et l'Essai analytique de l'âme.

attaquer aucune de ces opinions consolantes qui servent de supplément au fragile bonheur de la vie, souvent de préservatif contre le vice et d'encouragement à la vertu. Mais, comme le dit si énergiquement Bonnet lui-même dans sa préface de l'Essai analytique: La vertu perdrait-elle de son prix aux yeux du philosophe, dès qu'il serait prouvé qu'elle tient à quelques fibres du cerveau?

I. La faculté de recevoir des *impressions* (1) est la première et la plus générale de toutes celles qui se manifestent dans l'être organisé vivant.

Elles les embrasse toutes: nous n'en saurions concevoir aucune avant elle ou sans elle, et qui n'en soit plus ou moins étroitement dépendante. L'exercice de cette faculté se modifie différemment dans chaque organe, en raison, soit de sa construction particulière, soit de la nature et de la manière d'agir des objets auxquels il est approprié. Il y a donc autant de classes d'impressions, qu'il y a de sens ou d'organes capables d'en recevoir.

On pourrait rapporter chacune de ces classes à des facultés particulières (comme on dit quelque-

<sup>(1)</sup> J'entends par impression le résultat de l'action d'un objet sur une partie animée : l'objet est la cause quelconque, externe ou interne, de l'impression. Ce dernier mot aura pour moi la même valeur générale que celui de sensation, dans l'acception ordinaire; on verra tout à l'heure pourquoi j'ai substitué l'un de ces termes à l'autre.

fois, en effet, la faculté de toucher, de voir, d'entendre, etc.), et l'on serait peut-être d'autant mieux fondé dans cette distinction des facultés, qu'il y a plusieurs opérations qui ne dépendent quelquefois que de l'exercice d'un sens isolé, ou de deux réunis, sans avoir rien de commun avec les autres qui ont aussi leurs opérations particulières, essentiellement distinctes (les opérations de l'instinct, par exemple, ne se rapportent point aux mêmes organes que celles de la connaissance); mais les métaphysiciens n'examinant dans les organes que la propriété commune de recevoir des impressions, et dans l'individu celle d'en être affecté ou modifié, comprirent tous les résultats quelconques de l'exercice des sens, sous le nom générique de sensations; et la faculté de recevoir ou d'éprouver des sensations fut appelée faculté de sentir, ou sensibilité physique.

Ce mot sentir a été étendu par la suite, à tout ce que nous pouvons éprouver, apercevoir ou connaître, en nous ou hors de nous, par l'action des objets externes, comme indépendamment de cette action, en sorte qu'il est devenu synonyme de cet autre mot conscience, employé par les premiers métaphysiciens, pour désigner cette sorte de vue intérieure par laquelle l'individu aperçoit ce qui se passe en lui-même.

Observons que l'expression sentir, en prenant cette généralité d'acception, n'en a pas moins conservé sa valeur propre et vulgaire qui s'applique

spécialement aux modifications affectives, et de là résultent souvent des doubles emplois du même mot (1), et peut-être un certain louche qui se répand sur les premiers principes de la science.

Si l'on se sert en effet du même terme sensation, pour exprimer tantôt une simple modification affective, tantôt un produit composé d'une impression, d'un mouvement, d'une opération, etc., n'est-il pas

(1) En vertu de l'extension donnée à ce mot, on dirait également, je sens que je meus, que j'agis, que je raisonne, etc. Je sens que je sens: ici il est bien évident que les deux je sens, accolés l'un à l'autre, n'ont point la même signification; le dernier exprimant la modification simple du plaisir ou de la douleur, tandis que l'autre désigne cet acte par lequel je me sépare en quelque sorte de ma modification, je reconnais mon moi comme existant hors d'elle; mais, si cette modification était seule, je serais entièrement identifié avec elle: je sentirais dans toute la force du terme, et cependant il n'y aurait aucun fondement au premier je sens, qui est l'expression d'un jugement.

Je sais que les analystes ne s'y trompent point, et qu'ils distinguent très-bien d'ailleurs les classes de phénomènes qu'ils rapportent à la sensibilité ou faculté de sentir; mais pourquoi ne pas consacrer ces distinctions si essentielles par le langage même? Sans doute il était nécessaire, dans le principe, de rappeler continuellement que la sensation était l'origine commune de nos facultés; il fallait forcer la pensée à ne jamais perdre de vue cette origine, surtout dans ces excursions lointaines, où elle est si sujette à l'oublier : mais nous n'en sommes plus aux premiers pas; nous ne pouvons plus aujourd'hui reconnaître d'opérations ni de facultés antérieures à l'action des sens, indépendantes du jeu quelconque des organes : ce point essentiel convenu et bien arrêté, ne craignons pas de noter, par des signes différents, des phénomènes, qui, pour se rallier à la même source, n'en sont pas moins distincts entre eux. Apportons toute la clarté, toute la précision possibles dans les principes comme dans la langue; et ôtons des armes aux ennemis encore trop nombreux de la science idéologique.

à craindre que l'identité d'expression ne détermine souvent à confondre des choses tout à fait différentes, et ne serve à confirmer des illusions auxquelles nous sommes déjà assez enclins.

Si l'on réunit sous un terme unique les divers produits de l'action de nos organes, avant d'avoir bien déterminé les caractères spécifiques de chacun d'eux, comment distinguera-t-on ensuite les opérations ultérieures de la pensée qui ne peuvent se fonder que sur la différence de ces produits? c'est ce dernier motif surtout qui m'a engagé à entreprendre une analyse un peu détaillée des impressions de nos sens, et à les ranger dans deux classes séparées.

II. Je distingue toutes nos impressions en actives et passives. Pour prévenir toutes les difficultés auxquelles ces vieilles dénominations pourraient donner lieu, voici d'abord sur quoi je fonde ma distinction:

Que j'éprouve une douleur ou un chatouillement dans quelque partie interne du corps, et en général un sentiment de bien ou mal-être, que je sois dans une température chaude ou froide, qu'une odeur agréable ou fâcheuse me poursuive, je dis que je sens, que je suis modifié d'une certaine manière; il m'est évident que je n'exerce aucun pouvoir sur ma modification, que je n'ai aucun moyen disponible de l'interrompre ou de la changer; je dis donc encore que je suis ou que je me sens dans un état passif. Je puis bien savoir par le raisonnement, que

ce que j'éprouve n'est point un résultat mécanique de l'action exercée sur mes organes, ou d'une simple communication de mouvements soumise à des lois nécessaires, fixes, invariables, comme dans le choc de corps à corps; qu'il y a une action réelle et propre à l'organe sensitif qui se dirige lui-même suivant des lois particulières, et donne le ton plutôt qu'il ne le reçoit... Mais ce jeu purement interne, s'exécute en moi sans moi, et en n'envisageant le phénomène que dans la conscience que j'en ai, il me paraît que je ne serais pas autrement modifié, quand même mes organes seraient passivement soumis à l'impulsion qui les remue. S'il y a donc, comme on n'en saurait douter, une activité sensitive, je la distinguerai de l'activité motrice à laquelle je donnerai exclusivement ce nom, parce qu'elle se manifeste à mon sens intime avec la plus grande clarté.

Que je meuve en effet un de mes membres, ou que je me transporte d'un lieu à un autre, en faisant abstraction de toute autre impression que celle qui résulte de mon propre mouvement, je suis modifié d'une manière bien différente que dans le cas précédent : d'abord, c'est bien moi qui crée ma modification, je puis la commencer, la suspendre, la varier de toutes les manières, et la conscience que j'ai de mon activité, est pour moi d'une évidence égale à la modification même.

Lorsque je suis borné aux sensations purement affectives, si l'une devient assez vive pour occuper

toute ma faculté de sentir, je m'identifie avec elle; je n'en sépare pas mon existence, il me semble que mon *moi* est concentré dans un point, le temps et l'espace ont disparu, je ne distingue, je ne compare rien.

Lorsque je me meus, mon être s'étend au dehors; mais toujours présent à lui-même, il se retrouve, se saisit successivement ou à la fois, dans plusieurs points; chaque mouvement, chaque pas fait, est une modification très-distincte qui m'affecte doublement, et par elle-même, et par l'acte qui la détermine; c'est moi qui meus, ou qui veux mouvoir, et c'est encore moi qui suis mu. Voilà bien les deux termes du rapport nécessaires pour fonder ce premier jugement simple de personnalité je suis. Je ne crois pas qu'on pût retrouver le même fondement dans les impressions absolument passives, mais ce point délicat pourra s'éclaircir ailleurs, autant du moins qu'il en est susceptible.

Nous pouvons déjà commencer à apercevoir que l'activité, comme la distinction du *moi* et de ses manières d'être, se rattache immédiatement à la faculté de mouvoir (1), qui doit être distinguée de

<sup>(1)</sup> Le citoyen Destutt-Tracy est le premier qui ait clairement rattaché l'origine de la connaissance, de la distinction de nos manières d'être entre elles, et du moi qui les éprouve, du jugement enfin d'existence réelle et de tous les autres jugements qui en dérivent, à la faculté de mouvoir, ou à la motilité volontaire. (Voyez les Mémoires de la classe des sciences morales et politiques, 1er vol., an IV, et surtout les Éléments d'idéologie que je regrette d'avoir

celle de sentir, comme on distingue un rameau principal du tronc de l'arbre, ou plutôt deux arbres jumeaux qui se tiennent et se confondent dans la même souche (1).

Mais telle est la nature de notre organisation; telle est la correspondance immédiate, la connexion intime qui existe entre les deux facultés de sentir et de mouvoir, qu'il n'y a presque aucune impression qui ne résulte de leur concours mutuel, et qui ne soit par conséquent active sous un rapport, et passive sous un autre.

Otez la modification particulière qui résulte de l'exercice de notre loco-mobilité, et celles que nous éprouvons dans les affections insolites des organes internes, nous trouverons que toutes les autres impressions de nos sens, ont un caractère mixte, et que l'action sensitive et motrice, le sentiment et le

connus trop tard, et lorsque mon mémoire était presque entièrement terminé). Je n'ai guère fait que développer les premières idées de ce philosophe estimable, en cherchant dans les impressions et le jeu de chaque organe en particulier, les effets de cette cause ou faculté motrice, dont il avait déjà apprécié l'influence générale dans la formation de nos idées et la génération de nos connaissances.

(1) Quoique les physiologistes reconnaissent bien aujourd'hui l'identité d'origine ou l'unité primordiale des deux forces sensitive et motrice, ils n'en distinguent pas moins soigneusement les produits de ces deux forces, dans les phénomènes de l'organisation auxquels elles concourent. Il m'a semblé qu'en introduisant la même distinction dans l'analyse philosophique, on pouvait dissiper beaucoup de vague, et présenter les phénomènes de la pensée sous un point de vue plus lumineux; la suite de ce mémoire fera voir si je me suis trompé.

mouvement, s'y trouvent combinés, dans des proportions très-différentes, il est vrai, puisque tantôt l'un prédomine sur l'autre, tantôt il lui est subordonné à son tour, tantôt enfin ils paraissent conserver entre eux le plus parfait équilibre.

Lorsque le sentiment prédomine jusqu'à un certain point, le mouvement qui concourt avec lui est comme nul, puisque l'individu n'en a point conscience, et l'impression demeure passive. Je conserverai à toutes celles de ce genre le nom de sensations. Si le mouvement prend le dessus, et en quelque sorte l'initiative, ou même s'il est avec la sensibilité dans un degré d'équilibre tel qu'il n'en soit point éclipsé, l'individu est actif dans son impression, il aperçoit la part qu'il y prend, la distingue de luimême, peut la comparer avec d'autres, etc. J'appellerai perception toute impression qui aura ces caractères.

Examinons maintenant, dans l'exercice de chacun de nos sens, quelle est pour ainsi dire la part du sentiment et celle du mouvement.

1° L'organe du tact nous offre d'abord les deux facultés parfaitement réunies, mais faciles à reconnaître, à distinguer.

Que l'on applique sur ma main un corps dont la surface soit hérissée d'aspérités, ou polie, d'une chaleur douce ou d'un froid piquant, etc., tant que le contact dure, j'éprouve dans cet organe une impression agréable ou douloureuse, qu'il n'est point en mon pouvoir d'augmenter, de diminuer ni de suspendre en aucune manière: voilà la part du sentiment; et quand même la faculté motrice serait paralysée, il s'exercerait de la même manière. C'est à des sensations de ce genre que le tact serait borné, s'il n'était pas doué de mobilité, et dans ce cas, il serait bien inférieur à plusieurs autres parties du corps recouvertes par la peau, mais dont la sensibilité est bien plus délicate, plus exquise.

Dans ces impressions passives, toujours assez confuses, et dont il m'est très-difficile de démêler les degrés, les nuances fugitives (même dans mon état actuel et avec toute mon expérience acquise), je ne vois rien qui pût faire distinguer le *moi* de ses modifications, ni ses modifications entre elles, si elles étaient seules.

Si le corps est abandonné sur ma main, en lui supposant un certain poids, il m'occasionne une modification d'un genre bien différent; je sens ma main poussée en bas et entraînée par une force opposée à la mienne; assurément ce qui pousse ma main, ou qui contraint le mouvement qui tend à élever ou à retenir mon bras, ce n'est pas le *moi* qui agit pour le retenir ou l'élever; quand je serais réduit à cette seule impression, je saurais qu'il y a quelque chose hors de moi que je distingue, que je compare, et tous les sophismes de l'idéaliste ne sauraient ébranler cette conviction.

Le corps étant toujours sur ma main, si je veux

la fermer, pendant que mes doigts tendent à se replier sur eux-mêmes, leur mouvement est brusquement arrêté par un obstacle qu'ils pressent et qui les écarte: nouveau jugement nécessaire; ce n'est pas moi. Impression très-distincte de solidité, de résistance, qui se compose d'un mouvement contraint, d'un effort que je fais, dans lequel je suis actif, et de plus des modifications plus ou moins affectives, correspondantes à ce que l'on appelle les qualités tactiles (de poli, de rude, de froid ou de chaud) sur lesquelles je ne puis rien.

Arrêtons-nous un instant sur cette impression d'effort qui naît de tout mouvement contraint : nous avons besoin de la bien connaître.

L'effort emporte nécessairement avec lui la perception d'un rapport entre l'être qui meut ou qui veut mouvoir, et un obstacle quelconque qui s'oppose à son mouvement, sans un sujet ou une volonté qui détermine le mouvement; sans un terme qui résiste, il n'y a point d'effort, et sans effort point de connaissance, point de perception d'aucune espèce.

Si l'individu ne voulait pas ou n'était pas déterminé à commencer de se mouvoir, il ne connaîtrait rien. Si rien ne lui résistait, il ne connaîtrait rien non plus; il ne soupçonnerait aucune existence, il n'aurait pas même d'idée de la sienne propre.

Le mouvement commencé, s'il s'arrêtait à la première résistance (par exemple, si lorsqu'un corps est posé sur sa main, ses doigts, en se fermant, s'arrêtaient au plus léger contact), l'individu saurait simplement qu'il existe un obstacle; mais non point si cet obstacle est absolument impénétrable, solide, dur ou mou, etc. Ces propriétés de la matière ne peuvent se manifester à lui qu'autant qu'il veut continuer le mouvement, et c'est l'intensité de son effort qui en est la mesure; presse-t-il l'obstacle de toutes ses forces, sans pouvoir fermer la main, il a un terme fixe qui lui fait connaître l'impénétrabilité, la dureté; si l'obstacle cède plus ou moins facilement, il a la mesure de ses divers degrés de mollesse, de mobilité, etc.

L'individu ne perçoit donc le premier rapport d'existence qu'autant qu'il commence à mouvoir; et les autres rapports successifs, qu'autant qu'il veut continuer le mouvement. Mais, si nous supposons que la résistance diminue progressivement au point de devenir insensible, le dernier terme de l'effort décroissant sera la limite, et pour ainsi dire l'évanouissement de toute perception, de toute connaissance.

Ce que nous venons de dire du mouvement contraint, s'applique de même au mouvement libre; la perception de ce dernier est également dans l'effort, qui se proportionne lui-même aux divers degrés de résistance que les muscles opposent à la volonté; à mesure que l'inertie musculaire diminue, l'effort ou l'impression même du mouvement s'affaiblit et

finit par disparaître; le mouvement s'exécute alors sans conscience, sans volonté.

On voit donc que l'impression d'effort est susceptible d'une multitude de nuances, depuis son maximum qui correspond à un obstacle invincible, impénétrable, jusqu'au dernier degré de la résistance d'un muscle. En second lieu, que tant que cette impression subsiste, il y a toujours un rapport perçuentre le moi qui veut, et l'obstacle qui résiste. Telle est l'origine et le fondement premier de tout rapport.

3° Que l'obstacle étant fixe, l'effort dépend de la volonté, mais que la résistance diminuant jusqu'à s'évanouir, l'effort et la volonté s'évanouissent avec elle (1).

(1) Sans résistance, il n'y a pas d'effort ni de volonté; d'un autre côté, la résistance suppose le mouvement volontaire..., il semble donc que l'on tourne ici dans un cercle vicieux. Cette difficulté disparaîtra, ce me semble, si l'on fait attention que les mouvements premiers de l'être sensible sont déterminés par l'instinct, force interne très-réelle, très indépendante de toute connaissance acquise, et de la volonté proprement dite; mais les mouvements dont l'exécution doit être dans la suite spécialement affectée à cette volonté, ne peuvent avoir lieu par l'acte instinctif, sans que l'individu n'en soit averti par cette impression particulière (que nous nommons effort), qui doit être même plus vive dans l'origine; or, tel est le caractère de cette impression, que l'individu ne peut l'éprouver et la distinguer, sans sentir qu'il a en lui le pouvoir de la reproduire; c'est de la conscience ou du souvenir de ce pouvoir que naît la volonté....

Les parties qui se sont mues sans effort dans le principe, demeurent toujours subordonnées à l'instinct, il n'y a point de souvenirs, ni de déterminations volontaires correspondantes à leurs propres Les réflexions que nous venons de faire, s'appliquent en général à tous nos organes moteurs, comme au tact considéré sous ce rapport particulier. Revenant maintenant aux impressions propres de ce sens, examinons comment les deux facultés de sentir et de mouvoir concourent à les produire.

Par le mouvement seul nous ne connaîtrions guère que des masses diversement résistantes; la main décompose en quelque sorte ces masses, met à nu leurs éléments, distingue leurs propriétés, démêle leurs nuances; c'est le premier des instruments d'analyse, et tous ses avantages dépendent évidemment de sa construction, de la mobilité supérieure de ses parties, et de la nature même de leur sensibilité.

En vertu de leur mobilité, les doigts se replient, s'ajustent sur le solide, l'embrassent dans plusieurs points à la fois, parcourent successivement chacune de ses faces, glissent avec légèreté sur les arêtes, et

mouvements; ces déterminations ne peuvent en effet se former et persister que dans le centre cérébral, qui est le siége propre de la volonté, comme les organes internes le sont de l'instinct. L'appétit ou les désirs vagues qui donnent à l'animal la première impulsion (et qui continuent à la lui donner dans une foule de cas), sont inséparables du sentiment; la volonté qui tend à un but, est inséparable de la perception, de l'expérience; ce n'est qu'après plusieurs actes de l'instinct, que le cerveau contracte les déterminations nécessaires pour effectuer les mouvements qui sont sous sa dépendance; et ce n'est qu'alors aussi que l'être sensible et moteur les veut, les dirige avec assurance; il ne veut point de même les mouvements vitaux, quoiqu'il les sente quelquefois, et qu'il désire en conséquence.

suivent leurs directions. Ainsi, la résistance unique se sépare en plusieurs impressions distinctes, la surface s'abstrait du solide, le contour de la surface, la ligne du contour; chaque perception est complète en elle-même, et leur ensemble est parfaitement déterminé.

La sensibilité recueille à mesure les découvertes du mouvement, s'empare des nuances les plus délicates, et se les approprie; elle saisit ce filet imperceptible, ces petites éminences, ces saillies, qui disparaissaient dans la résistance totale ou dans la rapidité de la course, et dessine exactement ce que l'organe moteur ne pourrait pour ainsi dire qu'ébaucher, si on le supposait calleux à l'extérieur. C'est ainsi, en effet, que l'aveugle géomètre doit la netteté et le nombre des perceptions qu'il se forme des modes de l'étendue figurée, autant à la délicatesse de sentiment des houppes nerveuses, qu'à l'agilité et à la flexibilité de ses doigts.

L'extrême division et le nombre prodigieux de filets nerveux qui animent les muscles de l'organe tactile, n'ont-ils pas d'ailleurs également pour fin, la distinction, la précision des mouvements, et la variété, la délicatesse des sensations? tous ces caractères ne se rallient-ils pas à la même condition organique, fondamentale? Des nerfs très-divisés doivent admettre des ébranlements moins confus, transmettre à l'organe cérébral des avertissements plus détaillés; si ces nerfs sont recouverts d'une enve-

loppe propre à modérer leur sensibilité, sans l'obscurcir, le contact approprié à ce mode de sensibilité ne l'excitera point assez vivement pour distraire les produits de l'action motrice qui concourt aux mêmes opérations: ainsi, les deux fonctions de l'organe seront entre elles dans ce degré d'équilibre qui favorise et détermine toute perception distincte.

Observons, à l'appui de ce qui précède, que si la sensibilité devient prédominante, si les qualités tactiles chatouillent, irritent ou repoussent trop vivement les extrémités nerveuses, l'action volontaire, l'effort s'obscurcit, la modification affective reste seule, et la perception des formes, confuse dans le sens, est irrévocable ensuite dans le souvenir.

Ce n'est donc que comme organe mobile que le tact contribue essentiellement à mettre l'individu en communication avec la nature extérieure; c'est parce qu'il réunit les deux facultés dans la proportion la plus exacte, qu'il est susceptible d'impressions si nettes, si détaillés, si persistantes; c'est à ce titre enfin qu'il ouvre la carrière à l'intelligence, et lui fournit ses plus solides matériaux (1).

<sup>(1)</sup> La trompe de l'éléphant remplit à peu près les mêmes fonctions que la main de l'homme; la mobilité et la sensibilité s'y trouvent également réunies dans un degré parfait; aussi n'est-il point douteux, comme l'a remarqué Buffon, que ce ne soit à cet organe que l'éléphant doive les caractères d'intelligence qui le distinguent. En comparant les facultés des diverses espèces d'animaux, il ne serait peut-être pas difficile de prouver qu'elles se proportionnent

On a coutume de comparer les diverses impressions de nos sens à celles du tact proprement dit. Toutes nos sensations, dit-on, ne sont qu'une espèce de toucher, et cela est très-vrai, si l'on n'a égard

bien moins au nombre et à la finesse des sens qu'à l'activité et à la perfection des organes moteurs; moins à l'énergie et à la délicatesse propres de la sensibilité, qu'à la correspondance prompte, à l'équilibre constant qu'elle entretient avec la motilité, soit dans quelques organes particuliers, soit dans l'ensemble de l'organisation; ce qui suppose toujours un centre commun, qui sert de point d'appui aux deux forces, ou qui réunit, combine leurs produits, et les échange, pour ainsi dire, les uns dans les autres.

En suivant ainsi tous les degrés de l'échelle, depuis l'homme jusqu'au polype, on trouverait que les facultés des êtres organisés se balancent d'une manière prodigieusement variée entre le sentiment et le mouvement, sans qu'aucune espèce les réunisse dans ce degré proportionnel, qui est si favorable au développement d l'intelligence. Les uns nous offrent en effet l'image d'un mouvement perpétuel, qui fait la base de leur existence; d'autres, éminemment sensibles, s'irritent au plus léger contact, mais sont privés de tout mouvement progressif; ailleurs, le sentiment est aussi obtus que le mouvement est inerte. Partout des mouvements brusques sont subordonnés à des appétits véhéments, dont la satisfaction entraîne après elle l'engourdissement et l'inertie. Nous observons dans l'organisation des variétés parallèles et correspondantes. Ici c'est une pulpe sentante, uniformément répandue; tout est sens : là , des enveloppes dures, écailleuses , recouvrent les parties sensibles; les os sont par dessus la chair; le cerveau, quelquefois nul et imperceptible, est toujours plus ou moins disproportionné à la masse du corps; plusieurs ganglions égaux, ou des troncs de nerfs très-volumineux, en tiennent lieu, ou en remplissent les fonctions. L'extrême subdivision des nerfs dans l'homme, la proportion et la répartition admirable des organes sensibles et moteurs, la perfection des derniers (surtout de la main et de l'instrument vocal), la correspondance qu'ils ont dans un centre unique, qui se trouve construit sur un plan si particulier; voilà sans doute le fondement ou les conditions de la prééminence humaine.

qu'à la fonction sensitive ou passive; mais, sons le rapport de l'activité, du mouvement, aucun autre organe ne supporte le parallèle; seulement, en proportion de leur mobilité, ils sont plus ou moins capables de correspondre ou de s'entendre avec le tact, de profiter de ses avertissements, et d'y associer leurs impressions. C'est ce que nous allons voir dans une analyse rapide de ces sens.

L'organe de la vue est celui qui est doué de la sensibilité la plus délicate; il est exposé presque à à nu au contact de la lumière. Les fibrilles de la rétine, dans un état de division que la pensée, sans doute, ne saurait atteindre, sont appropriées à la ténuité du fluide qui les frappe. Les couleurs et toutes leurs nuances semblent se dessiner sur la toile sensible, comme avec le pinceau le plus fin, le plus léger: tout paraît disposé pour transmettre immédiatement au centre cérébral, des impressions distinctes, qui semblent même, par leur nature, être les mobiles propres de son activité.

Cependant il est difficile de dire dans quelles bornes étroites les fonctions de la vue se trouveraient circonscrites, si nous faisions abstraction de la mobilité particulière de cet organe, et surtout de son association, de sa correspondance intime avec le tact.

L'impression visuelle, ou du moins son complément, dépend de l'activité motrice qui y concourt, qui la prépare; c'est par une action proprement musculaire, et avec un effort très-perceptible, sans doute, dans l'origine, que l'œil se fixe, se dirige, s'ouvre plus ou moins, raccourcit ou allonge son diamètre pour faire converger les rayons-au point convenable, tempérer leur vivacité ou suppléer à leur faiblesse, qu'il exécute enfin cette multitude de mouvements nécessaires pour saisir les objets, en démêler les nuances, s'approprier ces figures, que le tact premier en exercice, supérieur en mobilité, analyse pour lui, et avec lui.

Mais les produits de cette activité propre, et trèsmarquée dans l'organe de la vue, seraient-ils nuls s'ils étaient isolés? quand l'individu ouvre ou ferme ses yeux, il crée ou anéantit ses modifications, et peut les varier de plusieurs manières.

Nous ne savons point jusqu'où pourraient être poussées ces expériences, ni quels en seraient les résultats; mais n'y aurait-il pas au moins des couleurs distinguées les unes des autres? un moi agissant, distinct des modifications qu'il concourt à se donner, un effort perçu dont le sujet et le terme ne peuvent se confondre? Cela suffit, ce me semble, pour détruire le parallèle que l'on a fait quelquefois entre les impressions propres de la vue et celle des sens passifs: si l'on pouvait supposer un individu borné à ces premières impressions, il ferait plus que sentir, il percevrait, parce qu'il mouvrait.

C'est uniquement à cause de sa mobilité que l'œil soutient des rapports aussi intimes avec le

tact(1) et lui associe si étroitement ses opérations: or, il est incontestable, dans toutes les hypothèses, que cette alliance doit changer le caractère propre des impressions visuelles, accroître leur activité, leur persistance, rendre le jugement bien plus fixe, l'effort bien plus distinct, puisque la résistance extérieure s'y trouve substituée à la simple résistance musculaire, ou coıncide avec elle, dans le principe.

Ceci nous engage à faire une remarque essentielle qui va bientôt trouver son application: c'est qu'un organe peu mobile, qui, s'il était isolé, ne comporterait que des impressions plus ou moins passives et confuses, peut acquérir l'activité qui lui manque, par son association ou sa correspondance avec un organe supérieur en mobilité.

Du reste, nous pouvons appliquer à la vue presque tout ce que nous avons dit du tact. Dans l'état naturel et dans l'exercice ordinaire de l'organe, les deux fonctions sensitive et motrice se correspondent et s'équilibrent sans se troubler; mais si, par la manière d'agir de l'objet ou les dispositions du sens, l'impression devenait trop vive, l'effet affectif serait seul ou dominant, et l'individu ne percevrait plus.

3° Les ondulations communiquées par le corps sonore, soit à l'air, soit peut-être à un fluide plus

<sup>(1)</sup> Comment les mains pourraient-elles dire aux yeux : Faites comme nous, si les yeux étaient immobiles? (Voyez le Traité des Sensations de Condillac.)

subtil, se transmettent d'abord à l'organe auditif, et par lui (ou même quelquefois sans cet intermédiaire) (1), ébranlent plus ou moins le système nerveux; plus celui-ci est délicat et mobile, plus les impressions ont de force affective; plus l'individu est passif en les recevant, moins elles sont distinctes.

On voit des personnes très-sensibles qui ne sont affectées par les suites de sons, que comme par un bruit incommode. Il est aussi des timbres d'instruments, tels que l'harmonica, qui sont éminemment excitatifs de la sensation, et plus on en sent vivement les effets, moins on les perçoit.

Pour que les sons puissent être distingués, il faut d'abord, sans doute, que les vibrations soient communiquées avec un degré modéré de force dans un certain ordre, suivant certaines proportions déterminées aux fibres de la lame spirale, dont la structure paraît bien éminemment appropriée à la distinction des suites harmoniques ou mélodieuses.

Mais cette distinction se rapporte-t-elle uniquement à la sensibilité de l'organe ou à ses fonctions passives? Les remarques précédentes nous prouvent

<sup>(1)</sup> On a vu des hommes absolument sourds être saisis d'un tremblement général lorsqu'on jouait à leurs côtés de quelque instrument: Boërhaave en cite un exemple. Les nouveau-nés sont affectés, et trémoussent au moindre bruit. Certains animaux ne peuvent entendre des sons sans pousser des cris aigus. Ces exemples prouvent qu'en considérant les sons sous le rapport purement affectif, l'oreille et l'organe cérébral n'en sont point exelusivement le siège.

le contraire: d'ailleurs, pour bien entendre, il faut écouter : or qu'est-ce qu'écouter, sinon déployer une action sur les muscles destinés à communiquer divers degrés de tension à la membrane du tympan, etc.? Il est vrai qu'ici l'effort est devenu imperceptible, que le jeu et l'appareil du mouvement étant tout à fait internes, ne se manifestent point comme termes de la volonté; que l'oreille étant dans l'homme extérieurement immobile, ouverte à toutes les impressions, sans moyen direct de s'y soustraire ou de les modérer, paraît être un organe d'autant plus passif, que sa sensibilité est plus prédominante. Mais la nature même a pris soin de suppléer à ces défauts; elle a ramené l'équilibre, en associant, de la manière la plus intime, ses impressions passives au jeu d'un organe essentiellement moteur.

Les sons transmis à l'ouie, et par elle au centre cérébral, ne déterminent pas seulement l'action de ses muscles propres, mais encore (et par l'effet d'une sympathie qui ne nous frappe point, tant elle est intime et habituelle) les mouvements de l'organe vocal qui les répète, les imite, les réfléchit, pour ainsi dire, vers leur source, et fait ainsi rentrer ces modifications fugitives dans la sphère d'activité de l'individu, les y fixe, les y incorpore (1).

<sup>(1)</sup> Dans le moment même où j'écrivais ceci, il m'est tombé dans les mains une brochure intitulée : Notice historique sur le Sauvage de l'Aveyron, publiée en l'an VIII, par le citoyen Rona-

Lorsque nous percevons des sons (et nous les percevons toujours d'autant plus distinctement, qu'ils ont plus de rapport avec ceux que nous pouvons rendre, imiter ou articuler nous-mêmes), l'instrument vocal contracte donc des déterminations parallèles à celles de l'ouïe, et se monte, pour ainsi dire, au même ton: en entendant chanter ou parler, nous chantons, nous parlons tout bas; c'est un instinct d'imitation encore plus marqué ici que dans aucun autre mouvement, il nous entraîne le plus souvent sans que nous nous en apercevions.

Ainsi, l'individu qui écoute, est lui-même son propre écho, l'oreille se trouve comme frappée instantanément, et du son direct externe, et du son réfléchi intérieur: ces deux empreintes s'ajoutent l'une à l'autre dans l'organe cérébral, qui s'électrise doublement, et par l'action qu'il communique, et

terre (professeur de grammaire générale). J'y vois avec grand plaisir mon opinion confirmée par le passage suivant : « Quel-« ques personnes ont cru qu'il (le sauvage de l'Aveyron) était « sourd, parce qu'on ne le voit ni se retourner, ni répondre aux « cris et aux questions qu'on lui adresse; mais, avec un peu de « ré/lexion, on conçoit que son oreille, quoique parfaitement con-« formée, lui est cependant beaucoup moins utile par le défaut « de la parole, qui, dans l'homme, est une dépendance de celui « de l'ouie, un organe de communication, un organe enfin qui « rend ce sens artif; au lieu que dans l'individu dont il s'agit ici, ce sens est presque entierement passif, n'étant point lié avec le a langage. » Il faut être solitaire comme je le suis, se mésier de soi-même comme je le fais (par instinct, par tempérament, et sans doute avec raison), pour concevoir la jouissance que l'on éprouve quand on se trouve aussi formellement d'accord avec les mattres et qu'on peut s'appuyer de leur témoignage.

par celle qu'il reçoit: telle est la cause de l'activité particulière des têtes sonores; c'est là que vont se rattacher tous les caractères de distinction, de persistance et de révocabilité, dont jouissent éminemment les impressions auditives... Nous pourrions peut-être aussi bien les appeler vocales; car, si nous parlons, parce que nous entendons, il est vrai de dire que nous n'entendons bien qu'autant que nous parlons; les deux organes agissent et réagissent sans cesse l'un sur l'autre. La nature même semble avoir préordonné les modes de leur action mutuelle dans les diverses espèces (voyez Buffon, Discours sur la nature de oiseaux), en proportionnant presque toujours la finesse et la délicatesse de l'un à la force et à la flexibilité de l'autre.

L'association de la voix avec l'ouïe est analogue, dans ses effets premiers, à celle qui existe entre le tact et la vue; dans les deux cas, c'est un organe supérieurement mobile qui communique son activité à celui dont la sensibilité prédomine.

4º Le sens du goût est celui qui paraît d'abord avoir le plus de rapport avec le toucher; les saveurs ne sont en effet que le tact propre de la langue et du palais; les molécules sapides s'appliquent sur leurs houpes nerveuses, d'une manière intime, immédiate, comme des parties plus matérielles à la surface de la main et au bout des doigts. Différentes saveurs peuvent très-bien se comparer aux sensations tactiles de froid, de chaud, de doux,

de rude, de piquant; aussi ces deux genres de modifications ont-ils plusieurs noms communs dans nos langues (1).

Les saveurs, aussi confuses en général dans les nuances qui les séparent, et plus variables, plus fugitives que les qualités tactiles séparées de la résistance, ont une force active bien supérieure. Dans l'exercice du tact passif l'individu n'est modifié, pour ainsi dire, que d'une manière locale; mais dans l'exercice du goût, lorsqu'il est surtout déterminé par le besoin, la sensation devient presque générale et très-complexe: un organe interne qui a l'influence la plus étendue sur le système sensitif, y prend la part la plus directe: or, on sait combien sont tumultueuses, confuses et passives, toutes les affections où ces organes intérieurs se trouvent directement intéressés.

On voit que, si la fonction sensitive prend un ascendant supérieur dans les impressions du goût,

<sup>(1)</sup> Nos langues sont souvent le miroir fidèle de nos sentiments et de leurs nuances les plus délicates Il ne tiendrait qu'à nous de nous y contempler, et d'apprendre à mieux connaître notre intérieur. La langue nous apprend qu'il y a une fonction active et passive dans chaque organe; elle nous indique quels sont ceux qui sentent et ceux qui perçoivent. Si les sens distinguent, analysent, elle les suit, marche et s'arrête avec eux. On peut remarquer que nos sensations affectives ont très-peu de noms qui les expriment; et ces noms sont toujours tirés de l'objet percevable qui sert à les distinguer: c'est ainsi que les odeurs portent les noms des objets visibles. Comment aurait-on multiplié les signes là où il n'y a pas de rappel possible?

l'action motries devra s'obscureir dans le même rapport. L'organe du goût (qui est en même temps celui de la parole), est doué d'une très-grande mobilité; l'effort qui a lieu dans la mastication ou la pression des lèvres, des dents, du palais, contre les corps solides, suffirait, sans doute, pour nous donner des idées plus ou moins confuses de la résistance, et de quelques uns de ses modes; plusieurs espèces d'animaux ont, comme on sait, leur tact dans la bouche et le museau.

Mais dans les opérations propres du tact, la perception de solidité, de forme, est le terme, le but du mouvemement fait. L'impression d'effort est seule, ou dominante; c'est à elle que tout se rapporte; elle ne se confond avec aucun autre : dans les opérations du goût, au contraire, la résistance n'est qu'accessoire, le mouvement n'est que moyen; la sensation est le but, et des qu'elle existe, elle absorbe tout ce qui n'est pas elle; dans le tact, la résistance est fixe, l'individu peut, à volonté, en prolonger l'impression; dans le goût, cette impression n'est que d'un instant, et la sensation qui la suit, qui en efface jusqu'au souvenir, ne conserve elle-même aucune fixité; ou elle est faible, et disparaît dans l'effort même qui tend à la saisir; ou elle est vive, et annule ou cache cet effort.

L'individu qui savoure avec le plus d'attention est donc toujours plus ou moins passif dans ce qu'il éprouve; il n'est point, comme dans la perception

proprement dite, agent et observateur réfléchi, dénintéressé. Au reste, les sensations de saveurs se rapprochent toujours davantage des caractères de la
perception (sans jamais parvenir cependant au même
degré de distinction et de persistance), à mesure
qu'elles sont moins affectives, plus séparées de l'action des organes internes, et plus subordonnées aux
mouvements volontaires, lents, et prolongés de leur
organe propre. Remarquons aussi que les saveurs
des corps solides sont plus distinctes dans le sens,
et un peu moins confuses dans le souvenir, que celle
des liquides; ce qui s'accorde assez bien avec nos
principes.

5º Ce que nous venons de dire du goût, s'applique encore plus directement à l'odorat; ces deux sens sont intimement unis entre eux, comme aux organes internes, et leurs impressions n'en deviennent que plus affectives et plus confuses; celles de l'odorat surtout sont éminemment appropriées à la sensibilité générale du système. Ce sens, mis en jen d'abord par l'instinct, demeure presque entièrement sous sa dépendance; son immobilité absolue annonce combien il est passif, et on pourrait dire qu'il tient, parmi nos sens externes, le même rang que le polype ou l'huître, dans l'échelle de l'animalité; ses fonctions, il est vrai, se rallient au mouvement de la respiration, mais ce mouvement premier est nécessaire, forcé, continu par sa nature, et par-là même presque insensible; aussi, les odeurs sont les sensations par excellence, comme l'indique notre langue même; ce sont celles qui se distinguent le moins : lorsque plusieurs se trouvent unies ensemble, elles se fondent dans une sensation unique, dont l'analyse nous est impossible, malgré notre expérience acquise, malgré l'attention volontaire que nous donnons au mélange; remarquons que cette attention ne consiste que dans un mouvement d'inspiration uniforme, lente et prolongée. Ce sont là les bornes de notre pouvoir sur ces modifications.

6° Viennent enfin les impressions que nous éprouvons dans les parties intérieures du corps, et qu'on pourrait appeler sensations pures. Ici la fonction sensitive est en effet absolument isolée: point d'effort perçu, point d'activité, point de distinction, nulle trace de souvenir, toute lumière s'éclipse avec la faculté de mouvement.

Puisqu'en rapportant chaque classe d'impressions à son organe propre, nous voyons constamment la distinction et la perceptibilité décroître dans la même proportion que la capacité sensitive de ces organes augmente ou s'isole d'un côté, et que leur mobilité diminue de l'autre, je crois pouvoir conclure avec assez d'assurance, des analyses qui précèdent, que la faculté de percevoir ou de distinguer nos impressions entre elles (après qu'elles sont séparées en quelque sorte du moi qui les éprouve) (1),

<sup>(1)</sup> Ces conditions me paraissent étroitement liées, malgré l'autorité respectable de Condillac et de Bonnet, qui pensent que le

n'est point un attribut de l'être purement sensitif, mais dépend absolument de la motilité volontaire qu'elle suit dans toutes ses phases; par conséquent, que la perception n'est point une opération générale que l'individu puisse librement exercer sur toutes les espèces de modifications qu'il éprouve ou reçoit, mais que chaque classe d'impressions a son caractère spécifique qui la rend propre à être ou perçue ou sentie; que ce caractère dépend d'abord de la forme de l'organe, de la proportion selon laquelle le sentiment et le mouvement peuvent s'y combiner; en second lieu (et ces conditions supposées), du mode de l'action externe, de son degré de force excitative, d'où il suit encore qu'une impression peut être sentie sans être perçue, et qu'on ne peut pas dire qu'on perçoit une sensation : par exemple, si je touche un corps chaud, je perçois bien la solidité en même temps que je sens la chaleur, mais je ne puis dire que je perçoive cette dernière modification. Enfin, quoique l'on ait fait du mot sensations un terme générique, il ne s'ensuit point du tout que l'on soit fondé à attribuer aux unes ce que l'on dit des autres. Ce principe, par exemple, que la sensation se transforme pour devenir telle opé-

moi identifié avec chacune de ces modifications, pourrait cependant en percevoir, en distinguer les différents degrés, les comparer, exécuter enfin toutes les opérations qui dérivent de la forme composée et mixte de notre organisation actuelle. Ces métaphysiciens présupposent toujours le jugement de personnalité, mais il fallait avant tout en assigner le fondement.

ration de l'entendement (1), ne sera point généralement vrai; car il est des sensations (et ce sont toutes les impressions que nous avons nommées ainsi), qui ne se transforment en aucune manière, comme nous le verrons tout à l'heure, en déduisant d'autres conséquences de nos principes.

III. L'action première exercée par les objets sur les organes sentants, ou par les organes moteurs sur les objets, n'est pas bornée à l'effet du moment. Une modification quelconque ne peut être que le résultat d'un changement opéré dans le sens ou dans quelque centre du système: or, ce changement lui-même qui persiste et survit plus ou moins à l'impression, nous l'appelons en général détermination; et comme il y à deux classes d'impressions, il y aura deux sortes de déterminations, l'une pour le sentiment, l'autre peur le mouvement. Ces déterminations peuvent egalement s'effectuer(2), ou par l'action renouvelée des mêmes causes qui les formèrent, ou spontanément; et, en l'absence de ces causes, en vertu d'une force vive, inhérente aux organes, lorsqu'ils ont

<sup>(1)</sup> Si on entend par là, que nous sentons tout ce qui se passe en nous-mêmes, ou que nous avons conscience de toutes nos opérations, comme des impressions qui nous affectent, il me semble encore qu'on ne peut voir dans cet acte, toujours semblable à luimême, dans cette lumière intérieure qui éclaire tout, qu'on ne peut y voir, dis-je, la sensation transformée. C'est peut-être ma faute, mais cette expression m'a toujours paru trop vagué.

<sup>(2)</sup> Je dirai qu'une détermination s'effectue lorsque l'organe en le centre se remettent dans le même état où ils étaient en vertu de l'action première.

une fois été montés par les objets. Examinens ce qui arrive dans ces deux cas différents.

1° Si la détermination sensitive s'effectue par l'impulsion répétée de la même cause externe, il ne peut en résulter qu'une modification semblable à la première, et différente seulement par le degré ; la différence étant proportionnée à l'intensité et à la persistance du changement premier opéré dans l'organe, la sensation renouvelée sera en général plus faible, moins affective.

L'individu ne peut percevoir cette différence sans reconnaître la sensation comme étant la même qui l'a déjà affecté, et réciproquement il ne peut la reconnaître sans percevoir quelque différence. Or, que l'on fasse abstraction de tout signe extérieur. de tonte circonstance associée à une modification affective, que l'on suppose un individu borné aux degrés de-cette modification, ou à plusieurs autres du même genre, pense-t-on d'abord qu'il lui fût possible d'apprécier des nuances qui tendent toujours à se confondre, même pour nous dont les moyens de reconnaissance sont si multipliés, dont les sensations et les jugements sont si indivisiblement unis? Est-ce bien en effet par les caractères intrinsèques de nos sensations pures, et par les changements, les altérations qui y surviennent, que nous parvenons à les distinguer, à les reconnaître, quand elles se renouvellent? Saurions-nous jamais dire, si telle douleur interne, tel degré de froid ou de chaud, est le

même que celui que nous avons déjà éprouvé, ou s'il en diffère? Observons que plus nos sensations sont unes, ou dégagées de tout accessoire, plus elles occupent exclusivement notre faculté de sentir, et moins nous pouvons ensuite les reconnaître si elles viennent à se renouveler. Que serait-ce donc d'un être qui serait absolument identifié avec chacune de ses modifications? Pour comparer deux manières d'être, ou percevoir leur différence, il faut nécessairement que le moi se mette, pour ainsi dire, en dehors de l'une et de l'autre; il faut un premier jugement de personnalité: or, comment y aurait-il un jugement là où il n'y a qu'un terme? Supposer que le moi est identifié avec toutes ses modifications, et cependant qu'il les compare, qu'il les distingue, c'est faire une supposition contradictoire (1). Reconnaissons donc qu'il n'y a dans la sensation renouvelée et affaiblie, considérée en elle-même, aucun fondement à la réminiscence.

Nos deux grands analystes ont suprosé dans la nature même de l'âme, action et volonté, qui s'exercent indifféremment sur toute espèce d'impressions, ce qui n'est pas: mais, en leur passant cette supposition, ils ne devaient pas dire que l'âme s'identifiait avec les modifications; car là où il y a volonté, action, il y a un sujet et un terme qui ne sauraient s'identifier.

<sup>(1) «</sup> Lorsque l'âme éprouve l'impression d'un objet, dit Bonnet ( Essai anal., paragraphe 113), et qu'elle se rappelle en même temps une ou plusieurs autres modifications, elle s'identifie avec toutes, et cette identification est le fondement de la personnalité. » Il me semble plutôt que c'est là une négation de personnalité.

Que la détermination sensitive s'effectue par l'action répétée de l'objet, ou spontanément en son absence, le résultat ne sera jamais qu'une modification plus ou moins affaiblie, mais sans relation d'existence, de cause ni de temps; car on ne saurait évidemment admettre ces rapports sans une personnalité distincte, antérieure; pour que l'être sentant pût distinguer le souvenir de la sensation, ou pour qu'il y eût en lui l'équivalent de ce que nous appelons souvenir, il faudrait que le moi modifié actuellement, se comparât au même moi modifié. dans un autre instant; il faudrait, comme l'a dit Condillac, « qu'il sentit faiblement ce qu'il a été, en même temps qu'il sent vivement ce qu'il est; » mais est-ce donc la même chose que de sentir faiblement, et de sentir qu'on a été? Comment trouver une relation de temps dans cette seule circonstance d'affaiblissement? Est-ce que la sensation faible n'est pas présente, comme la sensation vive? Mêmes difficultés ici que pour la réminiscence.

2º La détermination motrice est une tendance conservée par l'organe ou le contremoteur, pour répéter l'action ou le mouvement qui ont lieu une première fois. Lorsque cette tendance passe du virtuel à l'effectif, par suite de la provocation extérieure renouvelée, l'individu veut et exécute le même mouvement; il a conscience d'un effort renouvelé..... Cet effort renouvelé diffère du premier par un plus grand degré de facilité: or, ici cette

facilité peut être reconnue, distinguée, parce qu'il y a les éléments d'un rapport, un sujet qui veut, toujours identique à lui-même, et un terme variable, la résistance; comme ce sujet et le terme n'ont pu s'identifier dans la première action, ils se sépareront encore dans la seconde, la troisième, etc., tant qu'il subsistera la moindre résistance.

L'être moteur qui a agi, et qui agit maintenant avec plus de facilité, ne peut percevoir cette différence sans reconnaître sa propre identité, comme sujet voulant: or, cette reconnaissance entraîne nécessairement celle du terme de l'action; ils se supposent l'un l'autre, et s'unissent intimement dans la même impression d'effort. On voit avec quelle facilité la réminiscence peut s'expliquer de cette manière; nous verrons ailleurs comment ce jugement, en partant de l'origine qui vient de lui être assignée, s'éclaircit et s'étend par l'addition de nouvelles circonstances.

Si la détermination motrice s'effectue spontanément en l'absence de la cause première, l'individu veut la même action; il se remet, autant qu'il est en lui, dans le même état où il était en l'exerçant au dehors; il a conscience de l'effort qu'il fait encore; mais comme il distingue avec la plus grande clarté le mouvement libre du mouvement contraint par un obstacle, il lui sera impossible de confondre le souvenir avec l'impression; la représentation qui se fait dans son cerveau, par exemple, de la forme

d'un solide qu'il a touché, avec la résistance que lui opposait ce solide présent.

Lorsqu'en vertu de la détermination contractée par le centre moteur et sensible, la main reprend ou tend à reprendre la même disposition qu'elle avait en touchant ou en embrassant un globe, l'individu se retrouve donc à peu près dans le même état actif où il a été, il perçoit; il touche encore, pour ainsi dire, par la pensée, un globe absent. Cette seconde perception, très distincte de la première, se réfère à elle, et la suppose, comme une copie recomme pour telle se réfère à l'original; c'est cette copie, ainsi conçue, que j'appelle idée:

Remarquons bien que l'individu agit dans la représentation, ou l'idée du solide tangible, comme il agissait dans l'impression directe; tout ce qu'il avait mis pour ainsi dire du sien dans celle-ci, il le remet. l'effectue dans l'autre : il se créerait donc une seconde perception presque égale à la première, et uniquement différente par le degré, s'il disposait de la sensation comme il dispose du mouvement; mais pendant que la main agit pour reprendre la forme du globe, les extrémités sentantes restent inactives, engourdies, et ne se montent point au gré de la volonté; il en est de même dans les idées des sons : lorsque l'organe vocal répète ou tend à répéter les mouvements qui correspondent aux impressions auditives, l'individu est aussi actif dans l'idée qu'il l'a été dans la perception, et la différence

serait insensible, si l'ouïe pouvait renouveler les sons directs, comme la voix reproduit les sons réfléchis.

Nous voyons clairement dans ces deux exemples, que la production des idées n'est qu'un résultat ou une suite de l'activité des impressions mêmes. Sans cette activité inhérente au caractère des impressions, à la mobilité des organes qu'elles intéressent, ou avec lesquels elles sont en rapport, en un mot, sans détermination motrice (originaire), il n'y a ni réminiscence ni idées.

Et cela peut nous être confirmé en partie par notre expérience journalière même; car la facilité que nous avons à reconnaître un objet, ou à nous rappeler nettement son idée, dépend bien moins de la force affective dont il nous a frappé, que de l'attention volontaire que nous lui avons donnée, attention qui se lie toujours dans son principe à quelques-uns des mouvemens dont nous disposons.

L'impression d'effort, qui est l'origine commune de nos perceptions et de nos idées, est susceptible d'une infinité de nuances; elle s'affaiblit singulièrement par sa répétition (comme nous aurons dans la suite assez d'occasions de nous en convaincre); or, quoique l'activité de conscience s'affaiblisse dans les mêmes rapports, ses résultats premiers ne suivent point la même loi de dégrâdation; les impressions et les idées auxquelles cette activité a concouru dans l'origine, demeurent distinctes, et lui survi-

vent; ceci s'applique principalement aux fonctions représentatives de l'organe de la vue; ces fonctions s'exécutent actuellement avec une promptitude et une facilité telles, que nous ne nous apercevons plus de l'action volontaire qui les dirige, et que nous méconnaissons absolument la source qu'elles ont dans la résistance; de même, donc, que l'effort est nul ou insensible dans les perceptions visuelles, il le sera également dans la production des idées ou images correspondantes; ces images naîtront spontanément dans l'organe de la pensée, s'y succéderont avec la plus grande rapidité, y brilleront de l'éclat le plus vif, s'éclipseront pour reparaître encore, et cela sans que la volonté de l'individu semble y participer en aucune manière. Les déterminations visuelles se rapprochent donc, par cette dernière circonstance, de celles que nous avons distinguées sous le nom de sensitives; et l'on serait peut-être d'autant plus fondé à les ranger dans la même classe (si d'ailleurs d'autres caractères ne s'y opposaient), que les couleurs identifiées par une habitude première avec les perceptions de formes et de figures, paraissent être en quelque sorte les excitants naturels de la sensibilité propre du centre cérébral, comme leurs images sont les produits les plus immédiats de son activité. Dans toute exacerbation de cette sensibilité occasionnée par quelque irritation extraordinaire dans la substance même du cerveau, ce sont ordinairement des visions qui frappent l'individu avec autant de force que la réalité même (1); et dans l'état naturel, combien de fois n'arrive-t-il pas que ces mêmes images, prenant l'ascendant des perceptions directes, excluent tout retour vers le modèle, le remplacent, et se confondent avec lui, comme les produits spontanés des déterminations sensitives se confondent avec ceux des causes qui les formèrent. Remarquons que ces illusions n'ont point également lieu dans les idées correspondantes aux impressions actives du tact et de l'ouie.

Ces observations nous conduisent à distinguer deux modes différents de reproduction: l'un, qui se rapporte aux diverses idées tirées du mouvement, de la résistance et de ses formes, des sons vocaux, s'exécute toujours avec un effort volontaire plus ou moins sensible; il est essentiellement accompagné du jugement de réminiscence.

L'autre, qui se rapporte spécialement à la production des images, ne se joint à la réminiscence

<sup>(1)</sup> Bennet rapporte un exemple singulier de ces visions. (Voyez le paragraphe 676 de l'Essai anal.) Dans les commotions électriques, un peu violentes, dans les coups donnés sur la tête, dans les opérations du trépan, comme aussi dans les contentions excessives de la pensée, dans les divers cas de manie, dans les songes, etc., ce sont toujours des fantômes, des couleurs, des flammes, des suffusions scintillantes, qui s'offrent à la vue : ces sortes de représentations peuvent donc être considérées comme les produits propres et spontanés de la sensibilité particulière du cerveau : car on sait que chaque organe a sa manière de sentir, et ses fonctions particulières.

que dans un degré modéré de vivacité, et cette vivacité même dépend de la nature et de l'intensité des causes organiques qui déterminent l'apparition spontanée des images.

Le premier mode de reproduction est actif; je l'appellerai rappel; le second est plus ou moins passif; et parce qu'il s'applique principalement aux images de la vue, je l'appellerai imagination; la faculté de rappeler en mouvant, en faisant un effort, sera nommée mémoire. Ajoutons encore quelques traits aux caractères distinctifs de ces deux facultés.

1° Les mouvements volontaires qui ont formé les impressions actives, ou concouru essentiellement à les rendre distinctes, sont encore les moyens ou les sujets uniques du rappel; on peut donc dire qu'ils sont les signes des impressions qu'ils distinguent, et des idées qu'ils rappellent; et cette qualification de signes est d'autant mieux fondée dans cette circonstance, que les mouvements, en même temps qu'ils servent à l'individu à se remettre dans un état où il a déjà été, et fournissent ainsi une prise à sa volonté, un point d'appui pour se modifier luimême, sont encore les seules marques par lesquelles il puisse manifester au dehors cette volonté, ces modifications les plus intimes.

Je dirai donc que le mouvement ou l'effort reproduit dans la main, lorsqu'elle figure ou tend à figurer le solide, est le signe de l'idée de forme, de résistance extérieure.

Les mouvements vocaux seront aussi les signes des impressions auditives ou de leurs idées. Ceux de la mastication ou de l'inspiration pourraient également être considérés comme les signes des saveurs et des odeurs, si la prédominance de la sensibilité, dans ces deux genres d'impressions, en obscurcissant les mouvements, ne mettait obstacle à leur conversion en signes de rappel, ou ne la rendait toujours plus ou moins imparfaite.

Lorsque les mouvements servent à rappeler ou à manifester les impressions auxquelles ils ont essentiellement concouru, on peut les appeler proprement signes naturels, ou premiers; mais, dès que l'individu a été déterminé à remarquer ces fonctions premières, il les étend par un acte réfléchi et fondé sur la grande loi de la liaison des idées, à plusieurs autres manières d'être qui n'ont avec ces mouvements que des rapports plus ou moins indirects, et souvent même de pure convention. Il transforme ainsi les signes premiers en artificiels ou secondaires, et multiplie ses moyens de correspondance, soit au dehors, soit avec sa propre pensée. Il fait plus, il communique aux modifications les plus fugitives une partie de la disponibilité de ses mouvements, les force à rentrer dans la sphère de sa mémoire, et crée en quelque sorte des termes ou

des motifs à sa volonté, là où il n'en existait d'aucune espèce (1).

Remarquons pourtant que ces fonctions secondaires ont leurs bornes fixées par la nature même de l'organisation; ce qui n'est pas représentable d'après ses lois, ne saurait guère le devenir par aucun artifice, et demeure toujours au nombre des souvenirs plus ou moins vagues et confus. Les signes artificiels ne sont donc, pour ainsi dire, qu'entés sur les signes naturels.

En envisageant les signes sous ce rapport, on voit combien il est vrai de dire qu'ils sont nécessaires à la formation de nos *premières idées*; on voit encore bien évidemment qu'ils sont l'unique soutien de la mémoire, considérée soit dans son origine, soit dans ses développements ultérieurs; on voit enfin que

<sup>(1)</sup> Comme nos modifications purement affectives n'ont point de signes naturels (j'entends de mouvemens volontaires qui entrent dans leur formation), nous n'avons aucun pouvoir de les rappeler. Or, dans l'ordre de la nature, les limites de la volonté sont les mêmes que celles du pouvoir; il n'y aurait donc point, hors de l'action organique, de motif pour vouloir (je ne dis pas désirer) rappeler ces modifications. C'est ainsi que nous ne songeons point à reproduire cette multitude de sensations intérieures qui se succèdent et qui nous affectent souvent avec beaucoup de vivacité parce qu'elles n'ont guère plus de noms qui les expriment que de mouvements qui les distinguent Mais dès qu'un signe artificiel s'est associé avec une sensation, le pouvoir de rappeler l'un semble se réfléchir sur l'autre, et les soumettre également à la même volonté : c'est ainsi que nous croyons avoir idée de tout ce que nous pouvons nommer, quoique les mots soient souvent vides de sens. Cette illusion si forte, si générale, se rattache à nos plus intimes habitudes, comme nous le verrons ailleurs.

pour l'être borné à la sensation, il ne peut y avoir ni signes, ni idées, ni mémoire.

- 2° L'imagination, avons-nous dit, pourrait être considérée comme ayant des rapports plus immédiats avec la sensibilité propre de l'organe cérébral, et la mémoire avec sa force motrice (1); les produits
- (1) Des savants que j'honore, et dont les opinions sont en quelque sorte des arrêts à mes yeux, n'ont pas été pleinement satisfaits de la distinction que j'établis entre la mémoire et l'imagination. Leurs difficultés portent principalement sur la manière dont j'exprime cette distinction et sur le fondement physiologique que je lui suppose. Comme c'est là un point capital dans mon ouvrage, je dois ajouter quelques explications.
- 1° Les analyses précédentes des sens ont fait voir, je pense, que nos impressions diverses peuvent et doivent réellement être distinguées en passives et actives, sensitives et perceptives : celles-ci dépendent davantage de la faculté de mouvoir; celles-là intéressent plus exclusivement la faculté de sentir : la volonté détermine et dirige les unes; elle est subordonnée et comme nulle dans les autres.

Mais ce que l'on dit des impressions doit nécessairement s'appliquer ou s'étendre aux idées; car la production de l'idée (considérée comme copie) n'est, pour ainsi dire, que la réplique de l'opération antécédente du sens. Pour imaginer ou rappeler, l'organe de la pensée doit reprendre une forme, une modification semblables à celles qu'il avait dans la perception même. Lorsque, par exemple, je me représente la figure ou la forme d'un corps, que je rappelle en moi-même une suite de sons, mon cerveau est disposé, sans doute, de la même manière (au degré près) que si l'œil et la main parcouraient actuellement les dimensions du solide, ou si l'ouïe était frappée des vibrations sonores : or, les perceptions de formes et de sons n'ont pu avoir lieu sans mouvements réels et sensibles, volontairement exécutés dans les organes. dans les muscles de la main et de l'œil, de l'ouïe et de la voix; donc la production des idées correspondantes doit dépendre aussi de déterminations semblables, ou d'une réaction motrice analogue.

ou les opérations qui dépendent de ces deux facultés, semblent différer en effet comme la sensation diffère de la perception.

Le rappel des idées par leurs signes naturels ou artificiels, laisse à l'individu tout le calme néces-

Mais, m'a t-on dit, « le simple rappel de nos idées, l'exercice « secret de notre faculté pensante, ne sont accompagnés d'aucuns « mouvements sensibles : le centre cérébral est seul alors propre« ment en action; tout se passe dans son sein. L'organe muscu« laire est dans un repos parfait; la supposition que vous faites de « mouvements exécutés dans le rappel est donc gratuite, ou du « moins votre langage est inexact, et présente un contre-sens phy« siologique? »

Je réponds d'abord (et pour faire cesser toute difficulté sur les mots) que je me sers du terme mouvement pour exprimer en général tout acte de la volonté, tout déploiement de la force motrice du centre; soit que ce déploiement se manifeste au dehors par l'exécution de mouvements musculaires, soit qu'il se borne à cette simple détermination, qui, n'ayant aucun signe extérieur, se manifeste seulement à l'individu, par la conscience de ce que j'ai appelé effort. Ainsi, dans la méditation solitaire, au sein du repos et du silence le plus apparent, je n'en reconnais, je n'en sens pas moins les mouvements d'articulation qui accompagnent ou déterminent le rappel régulier de mes idées: la parole, pour être intérieure, en est-elle moins un mouvement vocal?... Et lorsque l'aveugle se représente et combine dans son cerveau des idées de formes tactiles, ne faut-il pas que sa main réponde et consente, pour ainsi dire, à ces représentations?

« La mémoire (comme l'a dit Condillac \*, mais dans un sens « différent du mien) n'a pas seulement son siége dans le cerveau; « elle doit l'avoir encore partout où est la cause occasionnelle des « idées que nous rappelons; or, si pour nous donner la première « fois une idée (une perception) il a fallu que les sens aient agi sur « le cerveau (j'ajoute, et que le cerveau ait agi pour mouvoir les « sens d'une certaine manière); il paraît que le souvenir de cette

<sup>\*</sup> Voyez la Logique, chap. 9.

saire pour les contempler, en visiter les détails, et y appliquer en quelque sorte son tact intérieur, comme il applique lentement sa main au solide dont il veut connaître les formes; l'effort qui accompagne le rappel a toujours quelque chose de réfléchi, de

- « idée ne sera jamais plus clair que lorsqu'à son tour le cerveau « agira sur les sens. » (Je dis lorsque le cerveau réagira sur les organes, pour leur imprimer des mouvements semblables à ceux qui ont eu lieu dans la perception.) Il me semble que la difficulté sur ce point est assez éclaircie.
- 2º Au déploiement de la force motrice dans le rappel volontaire. dans l'exercice de la mémoire, j'ai opposé la force sensi ive du centre cérébral, dans la reproduction spontanée des images, ou l'exercice passif de l'imagination. Cette distinction a paru trop hypothélique, du moins dans la forme : je ne chercherai pas non plus à la justifier entièrement sous ce rapport. Lorsque j'ai emprunté des termes de la physiologie pour expliquer des faits idéologiques, je n'ai point entendu établir un parallèle absolu entre deux ordres de phénomènes qui diffèrent dans plusieurs points, mais seulement indiquer des analogies qui m'ont paru propres à jeter quelque jour sur les principes de la science, et qui ont été en général trop peu observées par les métaphysiciens. Je prie donc que l'on ne presse pas trop le parallèle. Un maître sur l'autorité duquel j'aime à m'appuyer \*, distingue deux sortes de réaction du centre qui concourent (inégalement selon moi) dans nos impressions diverses, les forment et les complètent : à ces deux modes de réaction (l'un pour le sentiment, l'autre pour le mouvement qui s'exercent ensemble, et tantôt s'équilibrent, tantôt se prédominent, lorsque l'individu percoit ou sent l'action des objets) doivent correspondre deux déterminations du même ordre, motrice et sensitive. La première prévaut dans l'exercice de cette faculté active de rappel, que j'ai nommée mémoire; et la seconde dans cette faculté passive que j'appelle imagination. Voilà le fond de l'hypothèse.

Maintenant abandonnant toute explication tirée de la physiologie, ne prenons, si l'on veut, ces termes de force sensitive et mo-

<sup>\*</sup> Voyez l'Histoire physiologique des sensations, Mémoire du citoyen Cabanis.

concentré, incompatible avec les émotions trop fortes et les illusions de la sensibilité exaltée.

Au contraire, la production spontanée des images, quand elle a un certain degré de vivacité, est

trice, que pour deux noms génériques (tels que ceux de toutes les causes ) sous lesquels il s'agit de ranger deux classes de faits. qu'il importe de ne pas confondre. Ces faits nous restent du moins; ils sont certains, palpables, et toute distinction qui s'appuiera sur eux, sera suffisamment justifiée: or, nous reconnaissons, par l'expérience et l'observation de nous-mêmes, qu'il y a certaines idées que nous rappelons volontairement avec un effort senti, et des images qui naissent souvent malgré nous dans l'organe pensant , le remplissent, l'assiégent, en quelque sorte, sans que nous ayons plus de pouvoir pour les distraire que pour les évoquer; que ces images correspondent aux perceptions dans lesquelles la volonté. la force motrice est moins sensiblement intervenue; que leur reproduction, leur persistance, leur ténacité coïncident toujours avec certaines dispositions organiques, avec une exaltation de sensibilité, des affections nerveuses, quelquefois des altérations, soit dans la substance même du cerveau, soit dans d'autres foyers de sensibilité, dans des organes internes, dont les dispositions, transformées en tempérament, impriment toujours à l'imagination une direction, une couleur, une teinte particulière.

Il est enfin bien reconnu que l'homme dispose de sa mémoire, tandis qu'il est entraîné par son imagination; et qui est-ce qui n'a pas éprouvé ces deux états, souvent dans le même instant, lors-qu'étant occupé à rappeler une suite ordonnée de signes et d'idées, une autre suite simultanée de fantômes importans vient troublez et distraire l'action régulière de la pensée, etc. ? Il était donc utile, nécessaire même, que le langage consacrât cette distinction réelle entre deux modifications principales de l'être pensant, et que la théorie en assignât le sujet.

Au surplus, comme ces principes n'ont été établis-qu'en vue de la question proposée, c'est par elle qu'ils recevront le développement et le degré de confirmation dont ils sont susceptibles. Je prie donc que l'on suspende tout jugement sur leur réalité et leur utilité, jusqu'à ce qu'on en ait vu l'application dans la suite de cet ouvrage.

toujours accompagnée de sentiments affectifs semblables et souvent supérieurs à ceux que la présence même de l'objet pourrait exciter; aussi l'exercice habituel de l'imagination exalte-t-il les forces sensitives, et réciproquement tout ce qui exalte ces forces tourne au profit de l'imagination.

Mais le jeu de cette faculté peut être déterminé par différentes causes, qui, sans changer son caractère passif, donnent à ses produits tant de degrés divers, d'énergie et de persistance, mettent tant de différences dans le mode d'apparition des images, qu'on serait tenté de les rapporter à des facultés réellement différentes: nous avons besoin d'indiquer en peu de mots les principales d'entre ces causes.

1° Dès que la vue a intimement associé toutes ses opérations à l'exercice de la motilité, elle s'étend au loin, embrasse simultanément de vastes perspectives, et groupe toujours, malgré la volonté même qui la dirige, autour de l'objet principal sur lequel elle se fixe, plusieurs des accessoires dont il se trouve entouré; cette liaison s'établit et persiste dans l'organe de la pensée; et la copie s'y trouve disposée comme le tableau premier, original, l'était au dehors; si donc l'un des accessoires vient ensuite à se reproduire isolément à la vue, il déterminera l'apparition imaginaire plus ou moins vive du tableau entier; de même si l'objet principal se reproduit seul ou entouré de nouveaux accessoires, il réveillera l'image des premiers, etc.

Tout cela se passe dans le cerveau de l'individu sans qu'il y prenne aucune part active; le jeu de son imagination se mêle, se confond avec celui du sens externe, sans qu'il puisse le plus souvent distinguer leurs produits; il croit simplement voir, sentir, et il imagine, il compare, il agit même en conséquence de plusieurs jugements dont il n'a point actuellement conscience.

Ce mode d'exercice de l'imagination se rallie à une foule d'habitudes dont nous parlerons; nous le rapportons principalement à la vue, parce que ces organe tend surtout à la composition, aux associations par simultanéité, qu'il est enfin le premier instrument de synthèse; mais les autres sens y prennent aussi plus ou moins part, en proportion du caractère percevable de leurs impressions. On peut appeler signes, les objets mêmes dont la présence détermine l'apparition des images ou du tableau total auquel ils ont été associés comme éléments; ils ont en effet, avec les signes du rappel ou les mouvements (auxquels ce titre m'a paru plus propre), la propriété commune, mais unique, de remettre l'individu dans un état semblable à celui où il a déjà été; mais ils ne remplissent cette fonction de signes que pour l'imagination exclusivement; ils se fondent entièrement sur son caractère passif, et ne font que l'étendre et le renforcer.

2° Indépendamment de toute provocation extérieure, le centre cérébral peut entrer en action,

soit par sa force propre, et en vertu des déterminations acquises, soit par des causes anomales qui irritent immédiatement sa substance, soit enfin par les irradiations des organes internes, qui, sans être directement sous sa dépendance pour l'accomplissement ordinaire de leurs fonctions, ne lui sont pas moins liés par une sympathie dont une foule de phénomènes ne permet point de douter.

A ces causes diverses se rattachent autant de modes particuliers dans l'exercice de l'imagination : la première, et sans doute la plus fréquente, est celle dont les produits sont les plus légers; ils se confondent perpétuellement tant que nous veillons avec l'action des sens; et lorsque les objets ont disparu, ils les remplacent, se succèdent, se poussent avec rapidité dans l'organe de la pensée, comme des ondes mobiles. Les deux autres causes se distinguent par la vivacité et l'énergie de leurs produits; elles contribuent également aux divers degrés de manie, de folie, aux visions, aux extases, aux songes, aux effets surprenants du somnambulisme, etc. Tous ces modes se ressemblent en ce que la volonté de l'individu n'y prend aucune part, et qu'il est affecté, poursuivi, entraîné malgré lui par des images attrayantes, tristes ou pénibles. La persistance, l'opiniâtreté de ces images, leur teinte particulière, la force des passions qui s'y joignent, les rapports qu'elles ont avec la satisfaction des besoins naturels ou d'habitude, la périodicité de leur apparition,

qui concourt avec le sommeil et le réveil, alternatifs des organes de l'appétit, sont autant d'indices qui peuvent nous éclairer sur la nature et le siége de leurs causes productives, ou du moins (et c'est ce qui nous intéresse ici plus particulièrement) sur l'analogie, la correspondance étroite qui lie les opérations propres du sentiment à celles de l'imagination.

Terminons ici la recherche et la longue énumération des données de notre sujet. Nous venons de voir comment l'exercice de la mémoire et de l'imagination dérive immédiatement de la nature même des impressions, ou de la manière dont l'être moteur et sensible perçoit ou sent l'action des objets; nous verrons dans la suite comment toutes les opérations les plus éloignées des sens en apparence, se réfèrent également à l'une ou à l'autre de ces deux sources; et le mode particulier d'influence que l'habitude exercera sur ces opérations pourra nous indiquer la faculté dont elles dépendent, et la classe dans laquelle nous devons les ranger : ainsi, tout ce mémoire ne sera, pour ainsi dire, que la continuation des analyses qui précèdent; il doit servir en même temps à les confirmer, si elles sont exactes.

La division de mon travail se trouve toute tracée par la manière dont j'en ai posé les bases.

1° Je rechercherai d'abord quelle est l'influence de l'habitude sur la faculté de sentir, ou comment les mêmes sensations (les mêmes impressions passives) répétées modifient cette faculté. 2° Quel est l'effet de la répétition des mêmes mouvements, considérés comme les signes naturels et premiers des impressions auxquelles ils concourent, et qu'ils servent à distinguer, à fixer, à transformer en perceptions.

3º Comment ces perceptions formées et répétées dans le même ordre, successif ou simultané, s'associant étroitement dans l'organe cérébral, chacune d'elles devient un signe pour l'imagination, acquiert ainsi une capacité représentative, très-éloignée de son caractère propre, individuel, et détermine une foule de jugements qui se confondent dans l'impression même par leur rapidité et leur aisance.

La faculté de percevoir se lie immédiatement à l'imagination (considérée dans sa fonction simplement représentative), et l'habitude n'influe sur les opérations des sens, qu'en les faisant concourir avec l'exercice de l'imagination: nous ne séparerons donc point ces effets, mais nous les examinerons dans leurs rapports réciproques.

4° L'imagination, considérée comme une modification de la sensibilité propre de l'organe oérébral, est soumise à diverses causes internes d'encitation, qui produisent des habitudes particulières plus ou moins persistantes; et c'est de là que dépendent en partie les passions, factices qui tyrannisent notre espèce. Nous tâcherons de reconnaître les effets principaux de ces habitudes.

Nous réunirons ces quatre sortes de recherches

dans une première section, qui comprendra ce que nous appellerons les habitudes passives. En effet, la plupart des opérations dont nous venons de parler se rangent d'elles-mêmes dans la classe que nous avons désignée ainsi, tandis que les autres parviennent très-promptement à ce degré de facilité où l'individu n'a absolument aucune conscience de l'action qu'il exerce pour les produire; d'ailleurs, ces opérations, converties en habitudes, ne sont jamais que le produit de la répétition des mêmes circonstances extérieures (1), des actes, des mouvements que l'individu a été déterminé, forcé en quelque sorte d'exécuter sur lui ou hors de lui; s'il était borné à ces habitudes, il ignorerait sans cesse le pouvoir qu'il a de se modifier, et sa volonté comme son pouvoir seraient circonscrits (par l'habitude même) dans d'étroites limites.

L'activité réelle, prise dans le sens idéologique, ne commence donc qu'avec l'usage des signes volontairement associés aux impressions (ou remarqués par l'individu dans ces impressions mêmes), avec l'intention de communiquer au dehors ou avec sa propre pensée. Cette faculté (particulière à l'homme) de convertir ses mouvements ou signes

<sup>(1)</sup> C'est là ce [qu'on appelle ordinairement coutume. « La cou-« tume, dit-on (voyes cet article dans l'Encyclopédie ancienne), « nous rend les objets familiers, l'habitude nous rend les mouve-« ments faciles. » Nous prouverons que ces deux effets reviennent au même, et que la distinction est inutile.

naturels en artificiels, donne lieu par son exercice répété et les divers modes de cet exercice, à une classe d'habitudes qui, ne différant point essentiellement des premières, se transforment néanmoins dans le développement indéfini de notre perfectibilité, de manière à paraître obéir à des lois particulières. Après avoir établi le fondement de ces habitudes, nous rechercherons dans la seconde section (qui aura pour titre des habitudes actives) leurs effets idéologiques, qui se rallient principalement à l'exercice de la mémoire, dont nous distinguerons différentes espèces, suivant la nature des impressions ou des idées associées aux signes, et le mode même de ces associations. Le rappel des idées par leurs signes entraîne les jugements portés sur la · valeur de ces derniers, ou sur les rapports des idées mêmes; d'un autre côté, nos jugements se suivent dans l'ordre habituel que la mémoire donne à nos signes; de là les méthodes ou les formes du raisonnement, qui deviennent pour nous des habitudes mécaniques auxquelles nous nous laissons entraîner, comme à des suites familières de mouvements.

Ces diverses habitudes ont plusieurs points de contact avec les erreurs, les préjugés invétérés de toute espèce, comme avec les lumières et le perfectionnement de l'esprit humain; nous n'avons pas pu nous empêcher d'insister quelquefois sur ce sujet important.

Restreint aux termes précis de la question, ce

mémoire eût été plus court et sans doute meilleur; mais, dans un sujet qui tient à tout, j'ai éprouvé souvent combien il était difficile de se circonscrire. Tout imparfait qu'est encore mon travail, j'ai osé le reproduire, non par un sentiment de présomption, mais comme un témoignage du respect et de l'obéissance que je devais aux juges éclairés qui ne dédaignèrent pas d'encourager mes premiers efforts.

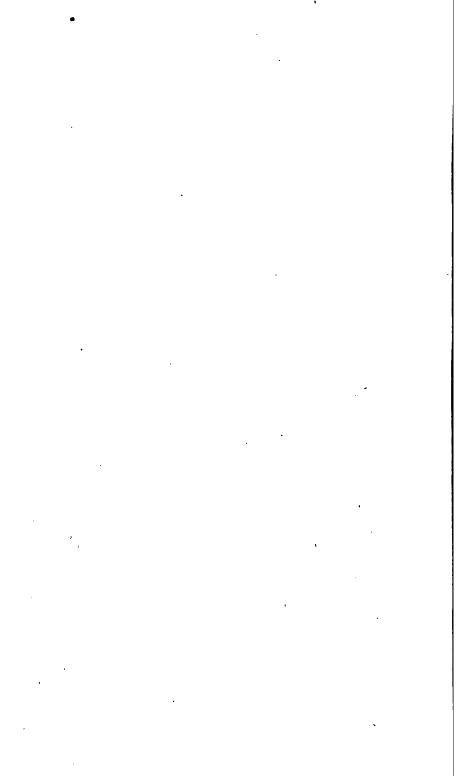

# SECTION PREMIÈRE.

## DES

# HABITUDES PASSIVES.

Mon cerveau est devenu pour moi une retraite où j'ai goûté des plaisirs qui m'ont fait oublier mes afflictions.

(BONNET, Préface de l'Essai analytique de l'âme.)

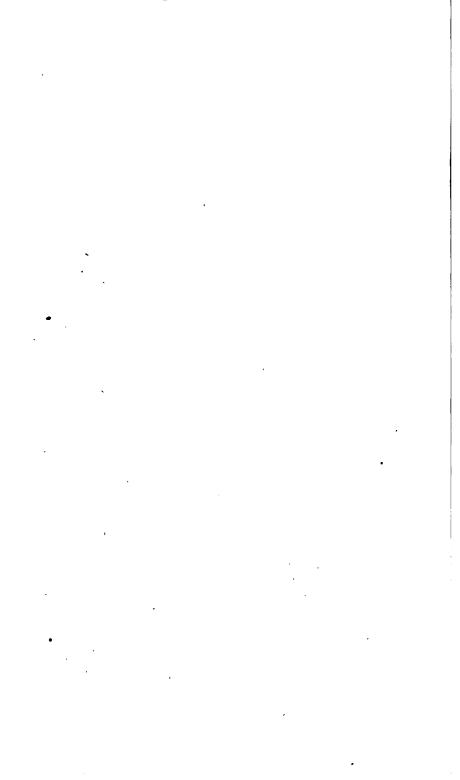

#### DES

## HABITUDES PASSIVES.

### CHAPITRE PREMIER.

INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA SENSATION.

### DES SENSATIONS CONTINUES ET RÉPÉTÉES.

Toutes nos impressions, de quelque nature qu'elles soient, s'affaiblissent graduellement lors-qu'elles sont continuées pendant un certain temps, ou fréquemment répétées: il n'y a d'exception à faire que pour les cas où la cause d'impression va jusqu'à léser ou détruire l'organe.

Cette observation est bien générale, bien commune; elle se confirme par notre expérience de tous les jours et de tous les instants; cependant elle renferme une circonstance particulière qui ne paraît pas avoir été assez remarquée, quoiqu'elle soit également facile à apercevoir; c'est que, parmi ces impressions répétées qui vont en s'affaiblissant, les unes s'obscurcissent toujours davantage, et tendent à s'évanouir tout à fait, tandis que les autres, en devenant plus indifférentes, non seulement conservent

toute leur clarté, mais encore acquièrent souvent plus de distinction (1). Ce fait seul, qui est hors de toute contestation, suffirait, sans doute, pour déceler une différence essentielle dans le caractère des sensations qui s'altèrent et s'effacent, et des perceptions qui s'éclaircissent; quand même nous ne connaîtrions pas d'ailleurs cette différence.

Si je suis longtemps exposé au même degré de température, si je sens fréquemment la même odeur, la même saveur, je finirai par ne plus rien sentir du tout, et quoique la cause subsiste toujours également au dehors, elle sera, pour moi, comme n'existant pas.

La résistance, les degrés de lumière, les couleurs, les sons, s'affaiblissent bien aussi par leur répétition ou leur continuité; mais il arrive souvent que moins nous les sentons, mieux nous les percevons. On ne saurait donc rapporter ces deux classes d'impressions à une seule et même faculté; car il faudrait supposer que cette faculté unique peut devenir tout à la fois plus inerte et plus active par la même habitude.

Recherchons d'abord comment la sensation s'é-

<sup>(1)</sup> Bonnet, qui a bien vu qu'il y avait une différence entre sentir et percevoir, ne paraît pas avoir réfléchi sur ce simple fait, lorsqu'il dit (dans son Essai anal.): La sensation ne diffère de la perception que par le degré de vivacité. L'habitude fait disparaître ce degré; pourquoi donc alors toute sensation n'est-elle pas transformée en perception? Il faut donc que la différence vienne d'ailleurs.

mousse et se paralyse, et quelles sont les circonstances principales qui accompagnent cette dégradation; nous étudierons ensuite les progrès inverses et croissants de notre faculté perceptive.

## GONJECTURES SUR LA MANIÈRE DONT LES SENSATIONS CONTINUES OU RÉPÉTÉES, S'AFFAIBLISSENT.

I. Le phénomène de l'affaiblissement des sensations répétées est aussi simple que ces sensations mêmes : nous n'avons pas besoin d'en chercher les causes dans des jugements ou des comparaisons perçues entre un état et un autre, puisque nous avons vu que tout cela est étranger à ces modifications isolément considérées; la cause immédiate, unique, est bien évidemment ici dans le jeu des organes, qui varie successivement sons l'impulsion égale et répétée des mêmes objets; mais cette cause, dégagée de tout accessoire et ramenée à son état de simplicité, n'en est que plus difficile à connaître; pour savoir comment une sensation continue s'affaiblit, il faudrait pouvoir dire comment elle commence, car c'est bien toujours une suite du même jeu, de la même condition organique : or, ce premier jeu, cette première condition, se couvrent à nos yeux, comme toutes les causes premières, d'un voile impénétrable. Faisons cependant une hypothèse, non pour découvrir le secret de la nature, mais pour mieux nous éclaircir les faits, et trouver leur liaison.

Le principe de la vie, de quelque manière qu'on le considère, entretient sans cesse dans le tout organisé qu'il anime, et dans chaque partie de ce tout, plusieurs mouvements intimes, qui ne se manifestent point à l'observation directe, sont insensibles à l'individu dans son état naturel, et ne rentrent point dans la sphère de son activité proprement dite.

Le degré, l'intensité du mouvement vital entretenu dans chaque partie, ou organe, se proportionne d'un côté aux forces radicales que le principe de vie a en puissance, et de l'autre, au rôle particulier que cet organe doit jouer, aux fonctions qu'il doit remplir dans le système auquel il est étroitement lié; c'est là ce qui constitue ce que j'appellerai le ton naturel, la sensibilité propre du tout et de chacune de ses parties.

On pourrait dire que le système est en équilibre, lorsque les forces vitales sont également ou proportionnellement réparties, et que chaque organe demeure dans son ton naturel, ou relatif à celui des autres; dans cet état l'individu n'a qu'un sentiment uniforme de l'existence, et si on supposait que tout fût en repos autour de lui, et que l'on fit abstraction de toute mobilité, ce sentiment inséparable de la vie n'en subsisterait pas moins, quoiqu'il fût sans doute plus obscur que tout ce que nous pouvons imaginer d'après notre expérience.

Mais le ton des organes est susceptible de varier, et varie en effet nécessairement par l'action de toutes les causes internes ou externes qui peuvent élever à la fois les forces du système entier, ou apporter quelque changement dans l'état relatif d'une partie; dans ce dernier cas, la vie, le sentiment propre de cette partie, ressortent, pour ainsi dire, de la vie générale dans laquelle ils étaient confondus; l'animal éprouve une sensation qui se proportionne à la grandeur du changement, et qui persiste jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli.

Or, le principe sensitif (que l'on doit considérer comme une force essentiellement agissante) tend toujours à ramener cet équilibre, soit en abaissant le ton de l'organe excité, soit en élevant successivement celui de l'ensemble, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à leur rapport premier.

Plus ce rapport est troublé, plus le changement est grand, et plus la sensation est vive; de là il suit que le premier instant où une cause irritante agit sur un organe et en élève le ton, est aussi celui où son effet est le plus énergique; à mesure que l'équilibre se rétablit, ou que le rapport tend à redevenir le même, la sensation diminue, comme par une une suite d'oscillations décroissantes en amplitude, jusqu'à ce qu'elle aille se fondre, pour ainsi dire, de nouveau, dans le sentiment uniforme de l'existence.

En second lieu, l'intensité d'action de l'objet (ou de la cause quelconque d'impression) est relative au changement apporté dans le ton de la partie sur laquelle il agit; mais l'objet n'agit que par sa quan-

tité de mouvement, et ce mouvement a un certain rapport avec celui qui constitue le ton de l'organe; il peut tendre à l'accélérer ou à le diminuer de plusieurs manières, lui être opposé, ou concourir avec lui, et le laisser à peu près dans le même état; de là une infinité de modes dans la sensation.

Si le mouvement de l'objet est trop opposé à celui de l'organe, ou le prédomine jusqu'à un certain point, la sensation est plus ou moins douloureuse, et dans ce cas, ou le principe sensitif fait de vains efforts pour ramener l'équilibre et lutter contre la cause, et la douleur persiste et s'accroît, ou le rapport des forces ne se rétablit que par une succession lente, et l'individu souffre toujours moins, jusqu'à ce qu'il ne sente plus rien ou qu'il soit, comme l'on dit, accoutumé à la douleur.

Si le mouvement de l'objet concourt avec le ton de l'organe, et ne fait que l'accroître jusqu'à un certain point, la sensation est agréable dans les premiers instants, mais elle tendra bien plus promptement à s'évanouir; il paraît bien, en effet, que le changement quelconque, dans l'état organique, qui constitue le plaisir, s'éloigne très-peu de l'état naturel, ou propre aux parties qui en sont le siège; car un degré de plus produit la douleur, un degré de moins l'indifférence, et la continuité a bientôt fait tout disparaître; ce qui prouve bien la fragilité de nos jouissances purement sensuelles.

En partant du changement de ton qui correspond

à la douleur, et suivant tous les degrés successifs d'abaissement qui mènent à l'insensibilité, on peut passer par les limites du plaisir. C'est là une compensation ménagée par la nature à l'être qui souffre plus souvent qu'il ne jouit.

Mais, quelle que soit la cause qui tend à changer l'état d'un organe ou du système, on voit que l'intensité de son effet affectif dépend dans le premier instant du rapport qu'elle a avec le ton actuel de l'organe; or, ce ton varie continuellement par les œules déterminations du principe de la vie; donc, en n'ayant égard qu'à l'effet instantané de la même cause, et supposant qu'elle se reproduise dans des intervalles assez éloignés, les modes de son action pourront être différents ou même absolument opposés selon les changements survenus dans les dispositions sensitives; que si elle demeure également et constamment appliquée, les mêmes dispositions, variant sans cesse pour reprendre leur état d'équilibre, affaibliront successivement son effet, quelque intense qu'il ait été d'abord (hors le cas de lésion subite), et finiront par le rendre insensible. Si on supposait que la cause, toujours persévérante, au lieu de rester la même, variât lentement et par degrés, depuis le mode qui se rapprochait le plus du ton premier de l'organe jusqu'à celui qui s'en éloigne davantage, chaque changement étant très-peu considérable en lui-même, il n'en résulterait aucune modification affective, mais une simple succession

d'états organiques, une élévation successive de l'ensemble des forces, qui conserveraient toujours entre elles le même rapport. C'est ainsi que toute affection, toute altération qui s'opère par degrés dans des organes même essentiels au maintien de la vie, n'oc-- casionne dans l'individu aucun sentiment particulier, mais se transforme en tempérament par sa durée même. C'est ainsi que l'habitude nous cache la gêne et le désordre de nos fonctions, lorsqu'elles s'intervertissent avec lenteur, que nous passons, sans nous en apercevoir, par les modifications successives, correspondantes aux âges, aux tempéraments, aux genres de vie, aux climats, etc., que tout est en nous dans un flux perpétuel, et que nous croyons être toujours les mêmes; que nous mourons à chaque instant, et que nous voudrions être immortels. C'est ainsi, enfin, que notre nature devient si flexible, les modes de notre vitalité si étendus, et que la même cause qui rend les jouissances si fugitives, fait aussi que la douleur est moins cuisante, et l'existence plus assurée.

Il suit de tout ce qui précède: 1° que l'affaiblissement de nos sensations continues ne dépend point de causes mécaniques (et pour ainsi dire matérielles), telles qu'on pourraiten supposer de plusieurs espèces, mais qu'il est plutôt un résultat de l'activité du principe même qui produit ces sensations (1);

<sup>(1)</sup> On sait qu'il faut bien distinguer cette activité sensitive

2° que les effets et les circonstances de cet affaiblissement graduel concourent à prouver l'existence et l'action réelle de ce principe inhérent aux corps organisés et sensibles;

3º Qu'il n'y a aucun rapport nécessaire entre la manière d'agir d'une cause externe quelconque et son produit sensitif, puisque, la cause restant la même, le produit passe par toutes les nuances de dégradation, jusqu'à son évanouissement complet; 4º que ce dernier effet n'a lieu probablement qu'autant que les forces sensitives, d'abord plus vivement excitées et en quelque sorte cumulées dans un organe par l'application continue de la cause irritante, se remettent successivement dans le même équilibre où elles étaient avant l'impression, comme le fluide électrique, cumulé dans un système solidaire, ne se manifeste qu'alors que son équilibre de répartition est troublé, et demeure inactif ou invisible, dès qu'il s'y trouve rétabli (1).

(que les phénomènes nous forcent d'admettre, mais qui s'exerce en nous sans conscience) de l'activité motrice, ou des déterminations volontaires.

(1) Cette tendance des machines organisées, pour revenir à leur état propre ou habituel, et y persister, est comme la force d'inertie dans la matière brute; et c'est peut-être par ce côté qu'on pourrait le mieux les comparer, s'il y avait quelque comparaison possible en ce genre. Il me semble que c'est sans aucun fondement que plusieurs philosophes ont soutenu que l'âme ( ou le principe substantifié de nos déterminations et de nos volontés raisonnées) exerçait une activité réelle sur les sensations. « Elle agit, disentils, pour retenir et fixer la sensation agréable. » Mais pourquoi la

Tout ce que nous avons dit des sensations continues s'applique de la même manière aux sensations répétées. Lorsqu'une cause d'impression a agi assez longtemps et assez fortement sur un organe, elle en a changé l'état, élevé d'abord le ton relatif; mais, d'un autre côté, le principe sensitif a élevé les forces du système pour les mettre, pour ainsi dire, au niveau de cette excitation et conserver le même rapport qu'auparavant; il persiste pendant un certain temps dans cette détermination; si, pendant qu'elle dure encore, la même cause vient à agir de nouveau, il est évident qu'elle devra produire moins de changement que la première fois, puisqu'elle trouve l'organe et le système montés d'avance, en partie, au ton où elle tend à les porter, et qu'elle altère par conséquent bien moins le rapport des forces; la sensation sera donc moins vive. Plus les répétitions seront fréquentes et se succéderont dans de courts intervalles, plus les effets

laisse-t-elle donc si promptement siétrir par l'habitude? Pourquoi ne la ravive-t-elle pas dans l'organe émoussé, et d'ailleurs agit-elle de même pour fixer la douleur si persistante? Il n'y a point dans la sensation pure, de volonté proprement dite, puisqu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu d'effort perçu. L'action sensitive s'exécute sans conscience, suivant des lois et des déterminations qui lui sont propres: aussi n'ai-je pas cru pouvoir attribuer l'affaiblissement de nos sensations (comme celui de l'impression d'effort) à une diminution de résistance, à une facilité acquise pour les mêmes mouvements volontaires. Les effets de l'habitude diffèrent dans les deux cas, sous tant de rapports, que la même explication ou la même hypothèse ne paraît pas pouvoir s'y adapter.

se rapprocheront de ceux de la continuité. Si les intervalles étaient assez longs pour que le système et l'organe fussent revenus à leur état primitif, il est simple que la sensation répétée serait comme nouvelle.

L'hypothèse précédente peut s'appliquer en général à toute impression, toute excitation continue ou répétée dans un organe quelconque; mais tous les organes n'admettent pas des impressions également continues, ni des excitations également vives; plus ils sont passifs, dénués de mobilité, ou plus le sentiment y prédomine sur le mouvement, plus aussi ( et par leur forme même ) ils demeurent livrés sans défense à la cause qui les irrite et qui peut y rester constamment appliquée, plus enfin l'effet sensitif est isolé et s'accomplit sans perturbation; d'un autre côté, ces mêmes organes passifs ont des sympathies plus étendues, des relations plus étroites avec les centres propres du sentiment; ils en sont quelquefois eux-mêmes des foyers; leurs excitations remuent donc tout le système et peuvent modifier ses forces, déterminer son action générale. Ce sera donc aux impressions de ce genre que notre hypothèse sera plus directement applicable; si l'on se horne à considérer ces impressions sous le premier rapport ou comme passives, elle expliquera très-bien les circonstances de leurs altérations par l'habitude. Sous le second rapport, ou comme excitatives, elle pourra donner la clé de plusieurs autres phénomènes qui concourent avec l'affaiblissement des sensations, et qui paraissent d'abord être opposés aux effets ordinaires de l'habitude, comme l'accroissement des besoins et la violence des désirs, d'un côté, correspondants à l'indifférence de l'autre, la périodicité de ces besoins, et, dans certains cas, l'inaltérabilité des mêmes sensations, malgré leur répétition la plus fréquente, etc. Ces phénomènes ne sauraient évidemment se raccorder avec les hypothèses mécaniques d'une augmentation de mobilité ou d'une callosité artificielle des parties, hypothèses qu'on emploie souvent pour expliquer l'affaiblissement des impressions répétées.

Examinons successivement les effets de l'habitude sous ces deux rapports, c'est-à-dire sur les impressions considérées comme passives et comme excitatives.

### QUELLES SONT LES IMPRESSIONS QUI S'ALTÈRENT LE PLUS PAR LEUR RÉPÉTITION.

II. Il est de fait que nos sensations s'altèrent et s'effacent plus tôt et plus complètement, en proportion de la *passivité* de leurs organes propres. Cette condition est liée à celle de la continuité forcée des impressions, puisqu'alors la volonté ne peut réagir directement pour les distraire ni pour les suspendre.

· Et d'abord les impressions intérieures, pour peu

qu'elles persistent dans le même degré, tendent à se convertir en habitudes du tempérament, et, quoique dans cet état elles continuent à influer sur le sentiment de l'existence qu'elles rendent triste ou pénible, facile ou agréable, elles cessent néanmoins d'être senties en elles-mêmes, mais se perdent et se confondent dans cette multitude d'impressions vagues qui concourent à former ce sentiment intime et habituel de notre existence passive. Un tel effet paraît bien se rallier à l'équilibre ou à la réaction égale des forces sensitives qui se sont coordonnées entre elles, avec le temps, de manière qu'une impression ne continuât pas à trop prédominer sur les autres. Mais nous les considérerons bientôt sous un autrera pport.

Le tact passif répandu sur toute la surface du corps, s'offre par tous ses points à l'impulsion égale, continuée ou variée, des fluides ambiants ou des corps en mouvement qui l'excitent, le chatouillent, le piquent, etc., sans qu'il puisse réagir pour changer ou suspendre leurs effets; mais la sensibilité veille sans cesse, elle se met au niveau des causes d'impressions, et les modère et les annule (toujours hors les cas de lésions graves et subites).

L'équilibre dont nous avons parlé, et l'action du principe sensitif pour le rétablir, ne se manifeste plus clairement dans aucun autre genre d'impressions que dans celles qui correspondent aux sensations tactiles, et particulièrement à celles de chaleur ou de froid. On sait avec quelle facilité notre corps s'approprie aux changements des climats et des températures (1), pourvu que le passage ne soit pas trop brusque; combien les mêmes degrés continués nous deviennent insensibles; comment la sensation se proportionne toujours au ton actuel de l'organe (en sorte que tel degré nous glace ou nous brûle alternativement); comment de cet organe elle s'étend de propre en proche, et nous affecte d'autant plus qu'elle se concentre. On sait enfin que le principe sensitif tend à mainténir en nous une chaleur toujours à peu près égale, ce qu'il ne peut faire qu'en élevant ou abaissant successivement notre température; et ramenant l'équilibre intérieur, qui, sans cette action, serait troublé à chaque instant.

Les odeurs s'affaiblissent aussi graduellement, et finissent par devenir insensibles. « Mon sachet de fleurs, disait Montaigne, sert d'abord à mon nez; mais, après que je m'en suis servi huit jours, il ne sert plus qu'au nez des assistants. » Les odeurs sont nécessairement continues, puisque leur organe est passif et que la respiration ne peut être interrompue. Elles ont d'abord une force excitative sur tout le système qui se monte à leur ton, et cesse bientôt d'en éprouver aucun changement. Sous le rapport

<sup>(1) «</sup> L'habitude peut donner à l'homme la faculté de conserver « la chaleur qui lui est propre, lorsqu'il passe tout à coup par des « états opposés et extrêmes de température de l'atmosphère. » (Voyez Barthes, Nouveaux éléments de la science de l'homme.)

de l'appétit, elles ont d'autres effets que nous indiquerons tout à l'heure.

Les saveurs s'émoussent plus par leur répétition que par leur continuité, et toujours à proportion que l'organe est plus passif en les éprouvant. Tel goût agréable on désagréable qui nous a affectés dans le principe, particulièrement dans une boisson, nous devient bientôt absolument insensible par la coutume (excepté les cas où ces saveurs sont nauséabondes). Le goût, comme l'odorat, s'habitue aux irritants factices les plus forts, et il se paralyse presque sous leur action répétée, et cependant ces mêmes irritants deviennent des besoins impérieux.

Les sons, considérés comme les impressions passives d'un organe dénué de mobilité, peuvent éprouver tout l'affaiblissement graduel qui résulte de la répétition et de la continuité dont ils sont particulièrement susceptibles. On éprouve tous les jours qu'il est facile de s'accoutumer à toute espèce de bruits, au point d'y devenir absolument insensible; et ce physique, ce matériel du son qui, dans le principe, nous affecte si vivement par lui-même et indépendamment de tout rapport perçu, de tout effet de mélodie, perd aussi, par sa fréquence, tout pouvoir excitatif; mais si l'impression s'altère ici comme sensation, elle n'est point soumise à la même loi, au même mode d'affaiblissement comme perception; la force motrice, combinée avec la sensi-

tive, en change les résultats simples et fait naître d'autres habitudes. L'impression auditive pourra perdre son attrait, mais l'impression vocale conservera sa distinction.

La lumière irrite d'abord avec une certaine force les fibres de la rétine; la sensibilité mise en jeu contracte ou dilate la pupille par une action tout à fait indépendante de la volonté; elle élève le ton de l'organe, le dispose, l'approprie au degré du stimulus extérieur, de telle manière qu'il n'est plus affecté, qu'il ne sent plus l'impression continuée ou répétée de ce même degré.

Si l'œil était immobile, si ses impressions étaient isolées, l'habitude ne dégraderait-elle pas les couleurs, comme elle altère les odeurs, les saveurs, etc.? Il est probable que l'effet ne serait point le même; car les fonctions du centre auquel les couleurs paraissent être particulièrement appropriées, diffèrent des fonctions purement sensitives (1).

Quoi qu'il en soit, comme l'action volontaire des divers muscles de l'œil coïncide toujours avec l'excitation nerveuse de la rétine, comme l'organe

<sup>(1)</sup> Il est pourtant un phénomène remarquable qui semblerait prouver que les couleurs sont susceptibles de s'altérer comme les autres sensations, lorsqu'elles sont trop longtemps continuées. Lorsque l'œil s'est fixé sur une même couleur, pendant un certain temps, et de manière à se fatiguer, s'il se porte ensuite sur un mélange formé de cette couleur et de plusieurs autres, il ne verra plus dans ce mélange la couleur à laquelle il s'était habitué. Je suppose, par exemple, qu'après s'être longtemps fixé sur un bleu

s'électrise lui-même par ses mouvements, amplifie l'action des rayons lumineux quand ils sont trop faibles, les modère ou s'y soustrait quand ils l'offensent, le jeu des forces sensitives éprouvera encore ici de puissantes diversions; les résultats de l'habitude se partageront entre l'affaiblissement d'un côté, la persistance ou les progrès de l'autre.

Ces observations prouvent, ce me semble, que l'habitude n'altère nos impressions qu'en raison de leur passivité; que l'intervention de la force motrice suffit pour faire varier ce résultat, en amenant d'autres produits qui ne sont point soumis à la même loi ni aux mêmes modes de dégradation, et auxquels l'hypothèse précédente ne saurait être applicable.

Examinons maintenant nos sensations continues ou répétées, sous le rapport d'excitatives.

COMMENT LES IMPRESSIONS EXCITATIVES DEVIENNENT NÉCESSAIRES EN S'AFFAIBLISSANT.

# III. A toute impression excitative du sentiment,

vif, l'œil se porte ensuite sur un jaune formé du mélange des rayons verts et bleus, il ne distingue plus qu'une couleur verdâtre. Cette observation, et plusieurs autres du même genre, qui sont consignées dans un excellent mémoire de Buffon, sur les Couleurs accidentelles, me paraissent indiquer que si l'œil était fixe, passif, ou sans moyen de se garantir de l'impression continue de la lumière, il n'y aurait guère plus de constance dans les sensations de couleurs que dans celles d'odeurs, de saveur, etc.

correspondent deux effets que nous avons déjà distingués, savoir : le changement fait dans le ton de l'organe, et l'élévation progressive des forces du système, qui tendent à se mettre, pour ainsi dire, au même niveau. Ce dernier effet doit être d'autant plus nécessaire et plus marqué, que l'organe irrité a des communications ou des relations sympathiques plus étendues, et que l'excitation, d'abord plus vive, a été plus continue ou souvent répétée; alors, à mesure que la sensation s'affaiblit et se dégrade dans l'organe (qui éprouve peut-être déjà un commencement de callosité), le système, ou le centre le plus directement intéressé, n'en demeurent pas moins fixés au même ton; et le principe sensitif en conserve toujours quelque dénomination plus ou moins persistante; il agira donc encore lorsque la cause excitative viendra à manquer : à mesure que le ton de l'organe s'abaisse, il fera une espèce d'effort pour le remonter et lui rendre l'action qu'il en avait reçue; l'impuissance de cet effort produira le trouble, le malaise, l'inquiétude, le désir (1). Si, pendant ce temps d'agitation intestine,

<sup>(1)</sup> A ces déterminations sensitives inefficaces correspond nécessairement le malaise, le besoin, et les désirs vagues qui en sont inséparables. Le besoin se confond pour nous, avec la direction de nos facultés, vers l'objet connu, propre à le satisfaire ou à faire cesser la sensation de malaise. Voilà pourquoi on ne sépare pas ordinairement les besoins des facultés: ce sont deux termes relatifs qui se supposent l'un l'autre, cependant on pourrait concevoir un être sentant, intérieurement organisé comme nous; mais

la même cause vient à se renouveler, il y aura un instant de calme, mais la sensibilité ne sera point remplie, puisque ses déterminations sont toujours au-dessus du produit réel affectif, et que l'impression, devenant toujours plus faible en se répétant, ne fait qu'irriter le besoin sans pouvoir le satisfaire. C'est ainsi que l'être habitué aux excitations factices, indifférent dans la jouissance, se sent cruellement tourmenté dans la privation.

Si la cause avait plusieurs fois répété son action dans des intervalles égaux et mesurés, le centre intéressé ne manquerait point de s'éveiller au temps, à l'heure fixée par l'habitude; nouvelle réaction sur l'organe pour en élever le ton, nouveau malaise, nouveaux désirs. Rien ne prouve mieux, sans doute, l'activité particulière du principe intérieur de nos sensations, que ce réveil et ce sommeil spontanés, alternatifs et périodiques des centres sensibles; mais aussi rien ne me semble manifester plus clairement une différence réelle entre le principe de l'instinct de l'appétit et celui des déterminations raisonnées, fondées sur l'expérience; entre les désirs vagues et la volonté qui tend à un but, entre les besoins et les

dénué de mobilité; cet être éprouverait des besoins, des désirs vagues, mais sa volonté ne pourrait naître. Nous commençons et nous finissons ainsi (dans le progrès des âges). Le voluptueux dont les organes deviennent d'autant plus exigeants qu'il les irrita sans cesse, a toujours besoin, désire toujours, et ne sait le plus souvent ce qu'il désire, et son malheur même naît de ce qu'il ne peut plus vouloir.

facultés. Tout cela se tient, sans doute, se correspond toujours plus étroitement par les progrès de la vie, mais ne doit pas moins être distingué selon la différence d'origine et l'opposition des résultats que l'influence même de l'habitude nous décèle.

Outre les déterminations acquises et correspondantes aux excitations artificielles répétées, les phénomènes indiquent encore dans les organes internes, ou les centres sensibles, des déterminations naturelles réellement instinctives, et antérieures à l'exercice des sens; ces déterminations s'effectuant spontanément suivant des lois primordiales de la vitalité, demeurent indépendantes, jusqu'à un certain point, de l'empire de l'habitude. Elles se distinguent même surtout en ce qu'elles résistent à ses altérations, et conservent aux impressions simples qui leur sont appropriées un attrait toujours nouveau, que la plus fréquente répétition ne saurait flétrir. Ainsi l'estomac appète les aliments qui lui conviennent, les attire en quelque sorte, et pousse vers eux l'être sensible et moteur dont la volonté n'a pas encore eu le temps de naître. En vain les impressions de ces aliments excitent fréquemment les organes du goût et de l'odorat, tant qu'elles correspondent au besoin de la nature, elles demeurent inaltérables; une force intérieure et constante rajeunit sans cesse ces organes et les empêche de se blaser : le pain et l'eau ont toujours la même saveur

pour celui qui attend l'impulsion du besoin, tandis que les appétits factices, capricieux, s'irritent et s'émoussent par l'habitude. Cette dernière cause n'agit donc, pour affaiblir les impressions, qu'autant qu'elle en a seule déterminé la nécessité; et c'est par cette circonstance notable que nous pouvons reconnaître ses produits.

Les sens particulièrement relatifs à l'appétit ne sont donc point susceptibles, comme les autres, de se perfectionner par l'exercice; leur mode de culture, c'est en quelque sorte l'abstinence; ils sont toujours assez forts, assez fins, tant qu'ils sont influencés par l'action naturelle et non encore pervertie des centres sensibles avec lesquels ils sont en rapport. Voyez quelle susceptibilité prend tout à coup l'odorat, à l'époque où le sixième sens se développe! Ils paraissent sortir ensemble de leur engourdissement; voyez ce sauvage affamé éventer le gibier et le suivre à la piste...!

Ce sont les irritations factices répétées qui émoussent les organes de nos sensations, pervertissent leur instinct, soumettent toutes nos fonctions, tous nos besoins à l'empire de l'habitude, et étendent ainsi progressivement son altération sur toutes nos jouissances.

En voilà assez, sans doute, et peut-être trop sur un sujet qui paraît s'éloigner, dans plusieurs points, du principal objet de nos recherches; mais nous avions besoin de bien déterminer l'influence de l'habitude sur les produits immédiats de la sensibilité, et de reconnaître, par le mode de cette influence, par la dégradation et la fugacité de ses produits, que ce n'est point à cette source que se rallient les progrès de nos facultés perfectibles.

#### CHAPITRE II.

#### INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LA PERCEPTION.

## DES PERCEPTIONS RÉPÉTÉES. COMMENT ELLES DEVIENNENT PLUS DISTINCTES.

Si toutes les facultés de l'homme étaient réduites à la sensation et à ses divers modes, l'habitude exercerait donc sur elles la plus funeste influence. Hors des besoins naturels, et dans tous les intervalles qui sépareraient leurs paroxismes, l'être sensitif, ne recevant plus des impressions accoutumées cette action stimulante qui fait la vie, demeurerait affaissé dans un état de sommeil ou d'engourdissement: tout exercice deviendrait pour lui principe d'altération, et, pour ainsi dire, de mort; au sein de modifications toujours variables, qui fuiraient loin de lui et disparaîtraient sans retour, où seraient, je ne dis pas les occasions et les moyens de perfectibilité, mais même la chaîne commune qui unirait les diverses périodes, les divers instants de sa passive existence?

Quand nous réfléchissons d'un côté au peu de consistance de toutes nos modifications affectives, à la promptitude avec laquelle elles nous échappent, à ce que peuvent les progrès de l'âge pour émousser notre sensibilité, et la rendre en partie calleuse; et que nous considérons de l'autre l'extension graduelle de la portée de nos sens actifs (seuls susceptibles d'une véritable éducation), la force, l'adresse et l'agilité croissantes de nos organes moteurs, le perfectionnement rapide des facultés qui se rapportent le plus immédiatement à leur exercice, la multitude de jugements et d'opérations compliquées, qui entrent dans cet exercice, maintenant si simple, en apparence, pourrions-nous méconnaître l'origine réelle de tous nos progrès, et ne pas voir que c'est à nos facultés motrices que se rattache d'abord l'influence la plus utile, la plus heureuse de l'habitude?

C'est à l'habitude que nous devons la facilité, la précision et la rapidité extrêmes de tous nos mouvements et opérations volontaires; mais c'est elle aussi qui nous en cache la nature, le nombre : « Elle nous cache la part qu'elle y prend, précisément parce qu'elle y domine au plus haut degré. » Essayons de lui arracher une partie de son secret, et de démêler quelques uns des éléments de ces produits si complexes. Voyons d'abord comment la faculté de percevoir s'étend et se perfectionne par la répétition continuelle de son exercice.

Trois causes ou circonstances principales concourent à rendre une impression répétée plus distincte, et à l'approprier à la faculté perceptive : 1° affaiblissement du premier effet sensitif; 2° facilité et distinction croissantes des mouvements propres d'où dépend son caractère actif; 3° association à d'autres mouvements qu'elle détermine, ou a d'autres impressions qui coincident avec elle, et servent, comme autant de signes, de marques propres à la distinguer et à la faire reconnaître quand elle se répète. Nous examinerons successivement chacune de ces circonstances.

### AFFAIBLISSEMENT DE LA SENSATION RÉPÉTÉE. PREMIÈRE CAUSE DE DISTINCTION.

I. Ce que nous avons dit des impressions passives dans l'Introduction de ce Mémoire, et des sensations répétées dans le chapitre précédent, nous dispense d'entrer dans de longs détails sur ce premier effet de l'habitude,

Il ne peut y avoir de vision distincte, si l'action de la lumière est trop forte, eu égard à la sensibilité et au ton actuel de l'organe; ou même, si des couleurs trop vives, trop éclatantes, frappent, surprennent la vue et la distraient des formes et des contours que dessinent leurs nuances; il n'y aurait guère d'effet d'harmonie, si tous les timbres d'instruments étaient de nature à produire sur l'oreille et sur le système sensible, l'effet de l'harmonica ou d'une cloche; il n'y aurait pas enfin de perception distincte des formes tangibles, si la main était continuellement chatouillée, ou piquée, froissée, par le poli satiné, ou la rudesse des surfaces. Quel que fût le mode de l'ac-

tion externe, la fonction de percevoir demeurerait également nulle et sans exercice, si la vue était naturellement aussi délicate qu'elle l'est dans l'ophtalmie, si l'ouïe avait la susceptibilité que l'on observe dans certaines affections nerveuses, et si la peau de la main était aussi sensible que celle qui recouvre le gland ou les lèvres.

Tel est l'état de l'enfant qui arrive à l'existence; tout le choque, l'irrite, le blesse; il a *senti* longtemps avant de percevoir.

Par l'action répétée des mêmes objets, et les progrès nécessaires de la vie, tous les organes extérieurs se raffermissent; l'être sensitif se met au niveau des causes d'irritation qui le dominaient, lutte contre elles avec avantage, modère, affaiblit, ou anéantit même leurs impressions: tout ce qui ne frappait que par des qualités purement affectives, perd alors son influence; le cercle des sensations se rétrécit, la carrière des perceptions s'ouvre, s'étend; les forces motrices se développent; l'individu n'attend plus passivement l'action des objets; il va au-devant d'eux, les convertit à son usage, en dispose comme de matériaux soumis à sa puissance.

Dès que l'habitude affaiblit les impressions, elle commence à les rapprocher, à les mettre en quelque sorte à portée de la faculté perceptive, mais son influence, considérée sous ce premier rapport, n'est encore que passive, conditionnelle et prédisposante : elle consiste seulement à écarter les obstacles et pré-

parer les voies à la perception; mais celle-ci ne peut réellement s'accomplir, et revêtir son caractère actif que par l'intervention et l'exercice direct de la motilité. C'est ici que commence tout progrès croissant, dont l'habitude va devenir le mobile.

# FACILITÉ ET PRÉCISION DES MOUYEMENTS DANS LES ORGANES. SECONDE CAUSE.

II. Quoique les progrès successifs de la première éducation de nos sens ou facultés originaires, n'aient pas été observés peut-être aussi soigneusement que leur importance l'exigerait; quoique l'observation soit ici d'autant plus délicate et difficile qu'elle ne peut être aidée, ni encore moins suppléée, par aucun retour réfléchi sur notre propre expérience, on ne peut guère douter pourtant que cette éducation des organes, que l'on est accoutumé à considérer uniquement comme sensibles, ne commence par le développement de leur motilité propre ou associée, et que ce ne soit dans ce développement progressif que l'influence de l'habitude se fasse particulièrement ressentir.

Les enfants apprennent d'abord assez lentement à distinguer quelques objets à la vue; il faut que l'organe ait acquis le degré de consistance nécessaire pour pouvoir se fixer, et qu'il s'exerce ensuite aux divers mouvements que nécessite la vision distincte. Or, cette époque coïncide avec celle où le tact lui-même commence à avoir assez de force et d'adresse pour empoigner les corps, et parcourir leurs surfaces; et sûrement il n'y a point de perceptions nettes à différentes distances, ni de jugement sur ces distances, qu'après que l'enfant a marché luimême ou a souvent été transporté vers les divers objets.

Il paraît bien aussi que l'ouie, d'abord frappée du bruit, est inhabile à distinguer les sons, jusqu'à ce que l'instrument vocal, dont les progrès sont plus tardifs, soit devenu capable de lui répondre et de réfléchir ses impressions. Les organes sensibles mettent donc d'abord en jeu les organes moteurs, mais ceux-ci réagissent à leur tour, et, se perfectionnant par un exercice répété, rendent bientôt aux autres, avec usure, ce qu'ils en avaient reçu.

Pour apprécier le mode et les résultats de ces derniers progrès, observons deux effets principaux, infaillibles et toujours inséparables, que l'habitude produit en général sur notre faculté motrice, de quelque manière qu'elle s'exerce : 1° Tout mouvement volontaire, fréquemment répété, devient de plus en plus facile, prompt et précis; 2° l'effort ou l'impression résultante du mouvement, s'affaiblit dans le même rapport que la rapidité, la précision et la facilité augmentent, et dans le dernier degré de cet accroissement, le mouvement, devenu tout à fait insensible en lui-même, ne se manifeste plus à la conscience que par les produits auxquels il

concourt, ou les impressions auxquelles il est associé(1).

Ces deux principes généraux et constants, s'appliquant de la même manière absolue au développement simultané de la motilité simple et de la faculté perceptive, montrent d'abord bien évidemment l'analogie, ou plutôt l'identité d'origine de ces facultés.

(1) Il est plusieurs autres effets remarquables de l'habitude sur nos mouvements, qui ont été recueillis par les physiologistes; nous n'avons pas besoin de les répéter ici, mais nous pourrons en faire usage ailleurs. Qu'il nous soit permis cependant de nous arrêter un instant sur cet affaiblissement de l'impression d'effort, et sur l'espèce d'analogie qu'il pourrait avoir avec l'altération sensitive, qui résulte également de l'habitude.

Si les mouvements du cœur, des intestins, du diaphragme, et en général des organes appelés vitaux, s'exécutent sans effort, et par conséquent sans réaction volontaire, n'est-ce pas parce que ces organes ayant leur vie propre et indépendante jusqu'à un certain point de la vie générale, leurs impressions demeurent concentrées en eux-mêmes (dans l'état ordinaire) et n'affectent point par consensus le système et le centre cérébral en particulier? N'a-t-on pas remarqué en second lieu, que les animaux à sang-froid dont le cerveau est nul ou n'exerce que peu d'influence, dont la vie est moins une, moins solidaire, ont, dans chacune de leurs parties, une portion de force motrice, isolée de celle du tout et qui s'y conserve avec ténacité, plus ou moins longtemps après l'extinction de la vie générale? Cela posé, ne pourrait-on pas conjecturer que l'exercice répété des mêmes mouvements, rend les parties même plus mobiles, plus irritables, en les convertissant en foyers artificiels de forces, comme les organes vitaux, ou ceux des animaux à sangfroid, en sont des foyers naturels? En admettant cette hypothèse, on expliquerait en même temps la précision et la facilité croissante des mouvements répétés qui repasseraient dans un ordre inverse du domaine de la volonté, sous celui de l'instinct (car n'est-ce pas un instinct particulier des organes moteurs qui faisait Ils nous expliquent, en second lieu, comment la réaction exercée du centre sur un sens externe mobile, devenant toujours plus prompte, plus facile (et par conséquent l'effort moins aperçu ou senti) à mesure que le jeu de cet organe se perfectionne, la perception peut devenir plus distincte et plus précise d'un côté, pendant que de l'autre l'individu s'aveugle

encore ramper le tronçon de la vipère, citée par Pérault, vers le trou où elle avait coutume de se retirer? n'est-ce pas encore un instinct, que cette tendance, ce besoin, ce prurit involontaire que nous ressentons pour les mouvements d'habitude?) on expliquerait, dis-je, en même temps, l'imperceptibilité des mouvements, qui ne dépendant plus, du moins d'une manière aussi directe, du centre cérébral, n'affecteraient plus le système entier par ces relations générales, d'où dépend la conscience vive des impressions : et ce serait là qu'on trouverait une analogie entre la dégradation sensitive, et l'affaiblissement de l'effort : car on sait que les parties constamment irritées, peuvent dans certains cas isoler leur sensibilité propre de la sensibilité générale, et alors l'animal ne sent plus. Cet effet de concentration ne pourrait-il pas également s'appliquer tantôt aux organes sensibles, tantôt aux organes moteurs, suivant leurs dispositions ou leurs habitudes? les muscles fréquemment exercés, acquièrent d'ailleurs plus de volume et de masse, et cependant, leurs mouvements plus faciles sont aussi moins aperçus; ce qui indiquerait en eux une vie propre, un véritable effet de concentration. On n'aurait donc pas besoin, dans cette hypothèse, de recourir à une succession infiniment rapide de jugements et de volontés, correspondant à une suite de mouvements d'habitude, mais il suffirait d'admettre, dans la plupart des cas, une première volonté, une seule impulsion du centre moteur; et tout le reste s'exécuterait par les déterminations propres des organes mêmes. Remarquons à l'appui de cette dernière conjecture, que l'intervention du jugement et de la volonté qui déterminaient les mouvements dans le principe, les troublent et les enraient, quand ils sont devenus très-familiers, et que ces mêmes causes sont impuissantes pour les changer, les arrêter, ou les suspendre.

plus complètement sur la part active qu'il y prend, sur les opérations et les jugements qui concourent à lui donner sa forme et son caractère; comment enfin la fonction composée de percevoir, tend toujours à se rapprocher, par la promptitude, l'aisance, et la passivité apparente, de la sensation proprement dite.

C'est donc ainsi, et en enveloppant notre force motrice dans la facilité extrême de ses produits, que l'habitude efface la ligne de démarcation entre les actes volontaires et involontaires, entre les acquisitions de l'expérience et les opérations de l'instinct, entre la faculté de sentir et celle de percevoir; et lorsque nous voulons ensuite mettre à nu les différences qui séparent ces facultés, l'habitude qui tend toujours plus fortement à les confondre, nous les montre indivisiblement unies jusque dans leur berceau.

Poursuivons cependant le fil de nos analyses, et partant de ces points obscurs éloignés de tous souvenirs où nous avons voulu le rattacher, indiquons d'abord brièvement (puisqu'ici les détails nous sont interdits), l'influence première que peut avoir la mobilité acquise par les organes même sur les impressions distinctes qu'ils nous transmettent : nous apprécierons mieux ensuite ce que les déterminations et associations formées dans un centre commun, ajoutent à ces impressions simultanément ou successivement répétées, pour les compléter, les éclaircir,

les combiner, les rectifier enfin les unes par les autres.

La volonté, ou pour substituer le fait à la cause, la réaction du centre s'applique d'abord, et immédiatement, aux organes mobiles, comme ceux-ci s'appliquent secondairement aux objets; l'organe résiste d'abord à la volonté; l'objet résiste à l'organe. Par la première résistance l'être moteur connaît les parties de son corps; par la seconde, il apprend à connaître les corps extérieurs; mais l'habitude doit avoir déjà rendu l'une assez familière et presque insensible à l'individu, pour qu'il puisse tirer de l'autre quelque instruction exacte et détaillée.

Avant que le tact, par exemple, ait acquis par l'exercice un certain degré de force et de mobilité, ses parties n'obéissent que difficilement à la volonté; il faut un effort sensible pour leur apprendre à se replier, à s'ajuster sur les corps; cet effort concentre l'attention et la distrait des différents modes de la résistance extérieure; les impressions successives qui concourent nécessairement dans une perception complexe de forme, ne se démêlent point encore assez entre elles, ou se suivent avec trop de confusion et de lenteur, pour pouvoir être combinées ou distinguées les unes des autres. Dans ce premier apprentissage, l'enfant s'instruit donc plutôt à connaître et à diriger ses propres organes qu'à saisir et à circonscrire nettement le sujet étendu auquel il les applique; c'est ainsi que l'apprenti musicien, tout occupé à remuer, à placer ses doigts et son archet, distingue à peine les sons qu'il tire de l'instrument.

Les mouvements de l'organe tactile devenant extrêmement faciles en se répétant, l'effort muscu-laire disparaît ou n'est plus senti que dans son produit, la résistance extérieure. C'est donc elle qui attirera désormais toute l'attention. Bientôt l'individu, méconnaissant sa force propre, la transportera tout entière à l'objet, ou terme résistant, lui attribuera les qualités absolues d'inertie, de solidité, de pesanteur. Il sera même d'autant plus porté à considérer la résistance comme subsistante hors de lui par elle-même, qu'il la retrouve toujours invariable au sein de toutes les autres modifications fugitives qu'il lui attribue ou dont il se sent le sujet.

Si nous sentions, en effet, la résistance comme nous sentons plusieurs qualités tactiles (1), il n'y aurait pas d'impression qui dût être moins aperçue, puisqu'il n'y en a pas de plus continue. Tant que

<sup>(1)</sup> Je rapporterai ici un passage tiré des œuvres de Maupertuis, qui me paraît très-propre à faire voir combien l'indétermination du langage peut aveugler quelquefois les meilleurs esprits. « Je touche « un corps, dit ce philosophe (lettre IV), le sentiment de dureté « semble déjà lui appartenir plus que ne faisaient les sentiments « d'odeur, de son, de goût. Je le touche encore, j'acquiers un « sentiment qui me paraît encore plus à lui..... c'est l'étendue. « Cependant, si je réfléchis attentivement sur ce que c'est que la « dureté, l'étendue, je n'y trouve rien qui me fasse croire qu'elles « soient d'un autre genre que l'odeur, le son et le goût : j'en « acquiers la perception d'une semblable manière, je n'en ai pas « une idée plus distincte, et rien ne me porte à croire que ce sen- « timent appartienne plus au corps que je touche qu'à moi-

nous veillons, elle ne cesse pas un instant de nous être présente; elle s'interpose entre toutes nos manières d'être, et fait même partie essentielle du sentiment actuel que nous avons de notre existence; mais si sa continuité la rend très-familière et nous en distrait le plus souvent, le moindre retour de l'attention lui rend toute sa clarté et nous la montre invariablement de la même manière.

Les observations précédentes s'appliquent de même à l'exercice de la vue. C'est, sans doute, principalement par l'absence des habitudes de mouvements propres à l'organe, que les aveugles-nés, quelque temps après avoir subi l'opération de la cataracte, ne peuvent encore voir que très-confusément; ils doivent faire un certain effort qui les applique et les préoccupe, lorsqu'ils veulent tourner ou mouvoir leurs yeux, jusqu'à ce que les muscles aient acquis toute leur mobilité; alors la perception est distincte, le jeu visuel s'exécute parfaitement,

<sup>«</sup> même. » N'est-ce pas parce qu'il appliquait le même terme sentiment, sensation, à tous les produits des opérations de nos sens, que notre philosophe ne voyait aucune différence entre les manières dont nous acquérons les perceptions d'étendue et de solidité, et celle dont nous sentons une odeur? Ce passage confirme mieux que tout ce que je pourrais dire la nécessité de distinguer, par des termes différents, les impressions ou les actes qui différent en réalité; je ne conçois pas au reste comment il est possible de soutenir que les odeurs, les saveurs sont aussi distinctes que l'étendue. Bonnet, Condillac même, ont cru pourtant que ces sensations isolées pouvaient servir de fondement aux notions de tout genre.

mais l'individu n'a plus conscience de son action, et (prévenu par les leçons du tact) il en transporte entièrement les produits hors de lui; il perçoit naturellement et sans effort la figure colorée dans la forme tactile.

Je ne sais s'il n'y aurait pas aussi une impression particulière d'effort correspondante aux mouvements des osselets et des muscles de l'oreille, dans un homme qui entendrait pour la première fois; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il faut que l'organe soit exercé, pour proportionner les degrés de tension de la membrane du tympan, à la force des sons, et qu'il ait acquis surtout assez de mobilité et de précision dans son jeu pour pouvoir déterminer ou suivre les articulations rapides de la voix, ce qui est toujours l'ouvrage d'une assez longue habitude; mais, celle-ci une fois contractée, nous distinguons les sons vocaux de toute espèce, nous exécutons les mouvements compliqués qu'exige leur émission avec une facilité et une promptitude qui nous cachent souvent notre propre action et nous empêchent toujours d'en apercevoir les détails.

Quant aux mouvements de l'odorat et du goût, ils sont appris par la nature, déterminés par l'instinct; leur mécanisme est presque aussi parfait en commençant qu'après la plus longue expérience, et cela, joint à tout ce que nous avons dit d'ailleurs, prouve bien que les impressions de ces sens n'ont point de rapports aussi immédiats avec la faculté de

percevoir, dont les progrès successifs sont autant d'acquisitions dépendantes de la motilité perfectionnée des organes qui lui sont appropriés.

### ASSOCIATION DES MOUVEMENTS ET DES IMPRESSIONS DANS UN CENTRE COMMUN. TROISIÈME CAUSE.

III. Si chaque impression conservait toujours son caractère propre et individuel, ou s'il n'entrait dans la perception d'un objet que les opérations immédiatement liées au jeu actuel du sens externe auquel cet objet s'adresse, on pourrait concevoir peutêtre, par ce qui précède, comment l'habitude influe sur ces premières opérations, soit en les voilant elles-mêmes par leur facilité, soit en donnant à leurs produits une précision et une clarté supérieures. Mais, lorsqu'on veut approfondir un peu ce qui se passe dans nos perpections les plus simples en apparence, lorsqu'on songe qu'il n'en est aucune qui ne soit un résultat combiné de plusieurs autres; que l'individu, embrassant toujours plus que ses sens ne lui montrent, tantôt réunit dans un acte simultané leurs impressions successives, tantôt les prévient et en est affecté d'avance; qu'il ne sépare pas enfin ses souvenirs de ses impressions, et ne perçoit qu'en comparant; on sent alors la nécesssité de remonter du jeu partiel des organes et des habitudes propres à chacun d'eux, au centre unique qui reçoit, combine, transforme, échange leurs produits répétés les uns dans les autres, et qui réagissant ensuite avec la somme de ces déterminations acquises, sur l'un quelconque de ces produits simples, modifie puissamment sa forme originelle, la complète, la rectifie, la dénature, et lui réunit toujours quelques accessoires qui lui sont étrangers. On sent, en un mot, que les habitudes de l'imagination doivent concourir avec celles des sens, qu'elles rentrent sans cesse les unes dans les autres, et qu'on ne peut isoler leurs effets. Occupons-nous donc maintenant de ce concours simultané, qui a une influence si marquée sur les progrès et l'extension de notre faculté perceptive.

- 1° Supposons un aveugle, appliquant sa main, déjà exercée, à un solide nouveau qui aurait un certain nombre d'angles et de faces; il est certain que cet aveugle ne saurait d'abord embrasser ou percevoir simultanément plus de parties que sa main n'en recouvre, et que le solide, pour peu qu'il eût d'étendue et que sa forme fût compliquée, ne serait parcouru et connu que par succession de mouvements: (1) or, l'habitude peut bien rendre ces mouvements plus prompts et plus précis, mais comment
- (1) Comme nous sommes habitués à percevoir les formes par la vue, et que l'œil embrasse à la fois un assez grand espace, nous ne pouvons juger de la difficulté première qu'il doit y avoir pour un aveugle, à saisir et à se représenter simultanément les parties de l'étendue ou de la quantité continue, avec un module aussi borné que la main qui ne peut agir que par succession de mouvements. Cependant ses représentations sont tout aussi claires que les nôtres, et il est, sans doute, bien plus rapproché que nous des abstractions géométriques.

parviendra-t-elle à changer la manière de procéder de l'organe, et à transformer la succession en simultanéité? D'un autre côté, comment un aveugle tel que le géomètre Saunderson eût-il pu démontrer synthétiquement les propriétés nombreuses des différents corps géométriques, si pendant qu'il touchait successivement chacune des faces d'un solide, sa pensée n'en avait pas embrassé simultanément l'ordre symétrique, ou si les parties ne s'étaient pas développées et arrangées dans son cerveau sous une sorte de perspective tangible?

Pour que des impressions qui se succèdent et qui sont les unes hors des autres, comme le sont celles du tact, puissent se combiner et se comparer, il faut que les termes qui composent cette suite d'impressions soient tellement rapprochés (sans néanmoins se confondre) que la trace ou l'idée du premier terme persiste encore dans toute sa force lorsque le dernier s'accomplit; mais l'impression actuelle et la trace de celle qui est passée, ne sauraient persister ensemble dans le sens, car l'une éclipserait l'autre, et il n'y aurait point de comparaison d'association possible entre les termes. C'est donc l'organe intérieur et central qui, recueillant à mesure les produits successifs de l'action externe, peut seul les fixer, les conserver, et réunir, pour ainsi dire, dans un seul et même cadre, les impressions qui frappent actuellement le sens, et celles qui viennent de lui échapper dans sa course.

Cela posé, on conçoit que l'habitude peut faciliter de deux manières, pour un aveugle, la perception distincte et presque simultanée du composé tangible; car, d'abord les mouvements du tact devenant plus précis, plus détaillés et plus rapides, les impressions individuelles et successives de la résistance et de ses modes seront mieux circonscrites et surtout plus rapprochées, plus étroitement serrées dans la chaîne qui doit les unir; en second lieu, les déterminations motrices, correspondantes de l'organe central, acquérant par la répétition plus de profondeur et de force, tendront à s'effectuer concurremment avec les impressions du sens, avec une promptitude et une facilité supérieures; mais dèslors la perception sera presque toute intérieure, et l'aveugle touchera plus, pour ainsi dire, par son cerveau que par sa main : il suffira que le sens externe donne le premier avertissement; le plus léger contact, la plus simple appréhension de l'objet familier, mettront en jeu l'imagination, disposée à réagir, et le tableau complet, la perspective solide s'y déroulera instantanément et sans effort. Mais nous allons voir des exemples plus sensibles de cette influence de l'imagination montée par l'habitude sur notre faculté perceptive.

2º Si les phénomènes qui sont le plus rapprochés de nous, et qu'une répétition constante nous a rendus très-familiers, pouvaient encore nous surprendre, n'y aurait-il pas de quoi s'étonner, en effet, qu'un organe aussi étranger que l'œil à l'impression de résistance, soit parvenu à en deviner, pour ainsi dire, toutes les formes, toutes les apparences, au point de faire mettre en doute si la nature ne l'a pas directement approprié à cette impression? Une association aussi intime, une adhérence aussi invincible entre deux genres d'impressions hétérogènes, atteste bien ce que peut l'habitude pour changer le caractère propre et individuel des impressions de nos sens; les composer, les combiner les unes avec les autres, en conservant au produit total l'apparence d'une simplicité parfaite.

Les organes du tact et de la vue sont essentiellement liés l'un à l'autre par les rapports naturels de motilité; et c'est de là que dépendent surtout la coïncidence parfaite et la transformation réciproque de leurs impressions. Du concours premier et non interrompu des deux perceptions, visuelle et tactile, en résulte une troisième qui tient des deux, mais qui n'est| ni l'une ni l'autre isolément; car certes (et quelque idée que l'on puisse se faire d'ailleurs des fonctions propres de la vue) nous ne voyons point comme si nous n'étions pas habitués à toucher, et nous ne touchons pas comme si nous n'avions jamais vu.

Lorsque l'œil, se confiant à ses premières habitudes, aux leçons qu'il a reçues du tact, commence à voler de ses propres ailes, et va saisir la couleur à l'extrémité des rayons où la main avait déjà rencontré la résistance, cette impression simple et isolée de couleur suffit pour effectuer dans le centre cérébral la détermination ou l'idée de résistance, associée par une constante répétition; les produits de l'organe intérieur se mélant, se confondant ainsi avec ceux du sens externe, l'individu qui voit sans toucher se retrouve dans le même état que lorsqu'il voyait et touchait simultanément. C'est par le même effet que le simple contact d'une face représentait à l'aveugle cité précédemment la forme totale du solide familier.

Comme la vue seule croit saisir la résistance dans la couleur, la main à son tour croira embrasser la couleur dans la résistance. Les deux impressions se servent ainsi de signes réciproques; et, confondues par l'habitude dans une perception indivisible, sont à jamais inséparables. La fixité de ce lien, formé ou préparé en partie par la nature, devra peut-être moins nous surprendre lorsque nous verrons des associations tout artificielles, cimentées par l'habitude seule, au point de devenir presque aussi indissolubles.

La vue reçoit le complément plus tardif de son instruction, par l'exercice répété et varié de la faculté locomobile; c'est alors qu'elle atteint à des distances où le tact ne peut la suivre, pour confirmer et rectifier ses rapports trop souvent précipités; les déterminations de ce dernier sens deviennent plus obscures, à mesure que celles de l'autre prennent

plus d'ascendant; alors l'œil semble avoir pour fonctions propres et exclusives de mesurer l'étendue, d'assigner les distances, de déterminer les formes; tout module est dans la couleur, dans le degré d'ombre ou de lumière; le jugement a perdu sa base naturelle; il n'y a plus de rapport fixe; tout est léger, mobile, comme l'organe qui semble avoir usurpé le domaine entier de nos perceptions. Une habitude en remplace une autre, et détruit souvent son effet : l'individu accoutumé, par exemple, à juger de la grandeur d'un objet par la distance, et de 'la distance par l'intensité des rayons lumineux, ou le nombre d'objets interposés, suivra tantôt l'habitude, malgré l'expérience évidemment contraire, tantôt l'expérience, malgré l'habitude, qui devrait s'y opposer. Si l'image d'un objet familier est fortement empreinte dans le cerveau, quelles que soient les apparences visibles qui correspondent à sa position, à la distance, à la dégradation des nuances dont il est coloré, l'imagination lui restituera ses formes, ses dimensions, presque toute sa clarté première, et réagira ainsi pour modifier le sens externe, comme celui-ci avait agi précédemment pour la monter. L'avertissement le plus léger, la circonstance accessoire la plus éloignée, suffiront pour déterminer ce jeu intérieur, qui transforme la perception directe en lui ajoutant un signe. Je vois de loin, par exemple, un objet dont toutes les parties me paraissent rétrécies, confondues, sans qu'il me soit possible d'en démêler aucune, à la distance où je suis; mais si je viens à être prévenu de quelque manière que ce soit, que c'est tel objet, dont la perception m'est familière, je distingue à l'instant sa forme, sa grandeur, etc.; pourquoi ce changement subit dans la portée de l'organe? Qu'un homme s'avance ou s'éloigne, je le vois toujours de la même taille; pourquoi, l'angle optique variant, la perception est-elle fixe (1)?

Si l'habitude n'avait pas empreint d'avance, dans le cerveau, des images qui se mêlent, se confondent perpétuellement avec les apparences extérieures actuelles, et les modifient de mille manières, on pourrait sans doute fixer, d'après les lois de l'optique, les bornes de la vision distincte; mais combien ces bornes s'éloignent et varient, selon la connaissance plus ou moins familière que nous avons des objets, selon le jeu et les habitudes de l'imagination! et comment, en faisant abstraction de ces habitudes, pourrait-on concevoir les changements prodigieux

<sup>(1)</sup> Voulons-nous dérouter ces habitudes et en séparer ce qui appartient réellement à l'impression actuelle, transportons-nous dans des circonstances toutes nouvelles; prenons, par exemple, un télescope, un miroir concave, et fixons une image qui s'avance du foyer vers l'œil: elle nous paraîtra grossir exactement dans les proportions de sa distance. C'est qu'ici la perception est isolée de tous ces accessoires, de toutes ces comparaisons très-réelles, quoique inaperçues, auxquelles se rattache notre manière de voir habituelle. C'est par le même effet que la lunette isolant un astre à l'horizon, détruit le prestige de son grossissement, et fait évanouir ces dimensions exagérées que créaient les habitudes de l'imagination.

qui devraient s'opérer dans la configuration et la courbure de l'œil, pour voir distinctement à des portées si différentes?

Remarquons bien ici que tous ces effets de l'imagination, ces jugements, ces souvenirs, qui donnent à la perception sa forme actuelle, coincident avec la promptitude et la facilité des mouvements et du jeu de l'organe externe; l'habitude rendant les jugements comme les mouvements toujours plus prompts et plus insensibles, l'activité de l'individu finit par se transporter tout entière dans l'objet extérieur; la couleur, la figure, la forme, la distance, tout se cumule sur le noyau solide, et se confond dans une impression, une sensation indivisible que l'œil semble recevoir naturellement en s'ouvrant à la lumière. Telle est la grande loi de l'habitude, des opérations, des mouvements sans nombre associés entre eux, devenus extrêmement prompts et faciles; affaiblissement et disparition de l'effort, insensibilité dans l'action, clarté et précision dans son résultat.

3° Tout ce que nous avons dit dans les deux articles précédents doit s'appliquer aux impressions de l'ouïe et aux mouvements vocaux : il suffira de remarquer ici les analogies principales.

Les impressions de l'ouie sont naturellement successives comme celles du tact, et l'habitude nous apprend de même à distinguer d'abord les termes successifs par autant de mouvements; puis à les

réunir et à en percevoir nettement plusieurs ensemble : elle crée ainsi une harmonie pour l'oreille, comme elle créait une symétrie pour le tact; parité de moyens et d'effets : à mesure que l'instrument vocal se monte, et contracte des déterminations parallèles à celles de l'ouïe, la succession mélodieuse est plus distinctement perçue; la promptitude peut s'accroître indéfiniment, les termes se toucher, rentrer les uns dans les autres sans se confondre; bientôt la voix, en vertu de ses habitudes, les prévient, les supplée ou les accompagne; l'ouïe est-elle frappée du dessus, la voix peut lui répondre par la seconde partie ou la basse. Le son direct se sépare intérieurement du son harmonique réfléchi, et tous les deux, perçus ensemble, se distingueront ensuite au dehors bien plus aisément. Remarquons cependant que l'oreille s'accoutume toujours plus ou moins difficilement aux effets d'harmonie, tandis que la mélodie est un plaisir de tous les âges, de tous les lieux; et cela même ne confirme-t-il pas nos principes? La source de toute distinction est dans la motilité : sans l'organe vocal, les facultés de l'ouïe seraient extrêmement bornées : or, ce premier organe ne peut jamais exécuter qu'un mouvement, un son à la fois.

L'exercice du tact et du mouvement progressif rentre aussi dans les habitudes de l'ouïe; mais cette association n'a peut-être pas tout l'effet qu'on lui attribue. Nous aurions beau savoir et reconnaître

que deux sons viennent de deux corps différents, nous ne les confondrions pas moins, si l'organe n'était pas disposé et exercé comme nous venons de le voir. Nous apprenons aussi par certains signes (que l'habitude nous crée et nous fait ensuite confondre dans l'impression même) à juger de la distance de l'objet d'où part tel bruit, tel son connu, qui nous frappe : ces jugements très-rapides sont toujours plus confus, moins assurés, fondés sur un plus grand nombre de répétitions que ceux de la vue, qui leur correspondent; mais le mécanisme en est absolument le même.

Enfin, toutes nos sensations affectives même, pourvu qu'elles soient tempérées jusqu'à un certain point, s'associent avec l'impression de résistance, avec l'exercice de nos divers mouvements; et, rapportées à l'extérieur ou aux parties de notre corps qui en sont le siége, reçoivent ainsi le faible degré de lumière dont elles sont susceptibles : quelquefois elles prennent place parmi les signes de l'imagination, mais c'est le plus souvent pour la troubler ou la distraire; elles entrent dans nos jugements, mais c'est pour en confondre les termes; leur puissance excitative domine sur tout, mais obscurcit tout.

Nous avons vu par quelle suite de moyens, quelles répétitions d'actes, notre faculté perceptive se forme et se développe; nous nous sommes transportés à la naissance de ses premiers produits,

pour observer l'ordre le plus simple de leurs combinaisons. Continuons à examiner comment ces produits s'étendent et se compliquent par l'addition répétée de nouvelles circonstances, quels sont les divers ordres d'opérations et de jugements qui en résultent, ce que peut enfin l'habitude pour rendre ces opérations toujours plus promptes, plus faciles, ces jugements plus inflexibles et plus opiniâtres, pour aveugler enfin l'individu, sur l'origine et le nombre des unes, sur le fondement et la légitimité des autres.

#### CHAPITRE III.

DES PERCEPTIONS ASSOCIÉES ET DES DIVERS JUGEMENTS D'HABITUDE QUI EN RÉSULTENT.

« OMNES perceptiones tam sensús, quàm mentis, « sunt ex analogiá hominis, non ex analogiá uni-« versi; estque intellectus humanus instar speculi « ad radios rerum inæqualis, qui suam naturam, « naturæ rerum immiscet, eamque distorquet et « insicit. » (Baco.)

La nature de l'entendement n'est autre chose que l'ensemble des habitudes premières de l'organe central qui doit être considéré comme le sens universel de la perception. Les déterminations propres à cet organe, et persistantes dans son sein, constituent cette faculté que nous avons appelée imagination. C'est elle qui, réagissant sur les sens externes, et mêlant sans cesse ses produits à leurs impressions, devient comme un miroir inégal et mobile, propre à transformer les rayons des choses, à en modifier les rapports.

A mesure que le champ de notre faculté perceptive s'étend et se diversifie, que les impressions se combinent, que les opérations et les jugements se multiplient, le *miroir* imaginaire acquiert plus d'influence, et c'est par sa lumière réfléchie, bien plus que par les rayons directs, que nous finissons par percevoir et contempler les objets.

Nous avons déjà vu quelques-uns de ces effets premiers de l'imagination, suivons-les dans un ordre plus élevé d'associations et de jugements.

## PERCEPTIONS ASSOCIÉES PAR SIMULTANÉITÉ.

I. Nous ne pouvons guère plus cesser de percevoir quelque chose qui nous résiste, que cesser de sentir notre propre existence. L'impression d'effort est la première et la plus profonde de toutes nos habitudes; elle subsiste pendant que les autres modifications passent et se succèdent; elle coïncide donc avec toutes, et leur fournit une base où elles s'attachent, se fixent.

Mais l'effort suppose deux termes, ou plutôt un sujet et un terme essentiellement relatifs l'un à l'autre; c'est bien toujours le sujet qui est modifié, mais, s'il ne faisait que sentir, il demeurerait identifié avec sa modification, et s'ignorerait lui-même; il ne peut se connaître sans se circonscrire, sans se comparer à son terme; c'est dans ce dernier qu'il se perçoit, qu'il se mire en quelque sorte; c'est donc là qu'il rapportera également tout ce qu'il distingue et compare.

Tel est le fondement de ce rapport d'inhérence de nos modifications plus ou moins affectives (pourvu qu'elles n'occupent pas toute la faculté de sentir) aux parties du corps qui en sont le siége, et surtout des impressions indifférentes et distinctes, au soutien extérieur et résistant sur lequel elles se cumulent; jugement premier, et devenu si profondément habituel, qu'il ne fallait rien moins que toute la puissance de la réflexion pour s'en étonner et en interroger les causes!....

Nos modifications associées par simultanéité à la résistance, et transportées hors de nous, sont déjà loin, sans doute, de leur caractère simple et individuel; comme sensations pures, elles seraient en quelque sorte isolées ou sans lien commun qui les unît; comme qualités de l'objet, elles se groupent, se pressent autour de lui, y adhèrent avec force, et se combinent en une seule perception, représentée au dehors par l'unité résistante, de même qu'une série d'unités simples se trouve réunie et fixée par un signe unique; et en effet, le signe naturel remplit le même office pour les sens et l'imagination, que le symbole artificiel pour la mémoire (comme nous le verrons ailleurs).

Parmi ces qualités hétérogènes dont l'expérience grossit le nombre, et dont l'habitude cimente l'association, il n'en est pas une qui ne puisse servir de signe à toutes celles qui concourent à former le même composé; il suffit pour cela que l'organe central ait contracté, par la fréquence des répétitions, les déterminations nécessaires pour en repro-

duire l'ensemble, par l'action simple et renouvelée de l'un des éléments associés. Même mécanisme que celui dont nous avons parlé (chap. précédent), dans l'exercice du tact et de la vue. Mais cette fonction de signe n'appartient pas également à toutes les impressions élémentaires; l'habitude l'attribue quelquefois d'une manière exclusive à celle qui a plus continuement frappé l'organe, ou qui joue un rôle plus essentiel dans la perception totale; celle enfin sur qui l'attention s'est plus particulièrement et plus souvent arrêtée. Les signes d'habitude sont ordinairement tirés des formes, des figures, des couleurs; le tact fournit toujours les plus fixes, les moins trompeurs; là est l'origine première du jugement et la base de tout bon jugement; l'œil donne les plus superficiels, les plus légers, et de là une multitude d'illusions; les autres sens prennent une part moins active, moins générale dans nos jugements; leurs signes sont ordinairement plus incertains et plus confus; mais quelque accessoire, quelque incertaine que soit la qualité qui remplit cette fonction de signe, elle peut toujours, en vertu des habitudes acquises et des déterminations persistantes dans le centre commun, provoquer la réaction plus ou moins énergique de ce centre sur les sens externes, entraîner ainsi mécaniquement l'apparition imaginaire de l'ensemble des qualités, ou impressions associées, et, sinon leur perception illusoire, du moins la supposition actuelle de leur coexistence.

Là, est une des principales bases de l'expérience qui nous dirige, mais aussi une source trop féconde des préjugés qui nous aveuglent.

Familiarisés avec les apparences extérieures des objets qui nous ont assiduement frappés, nous jugeons rapidement sur la plus simple de ces apparences, l'identité ou l'analogie de leurs propriétés les plus intimes, sans avoir besoin de les vérifier de nouveau; nous les reconnaissons, nous les supposons sans examen, nous les voyons par l'imagination, lors même qu'elles se dérobent à l'œil.

Ainsi le médecin expérimenté lit dans un signe extérieur tous les pronostics et les diagnostics d'une maladie; le chimiste dira sans hésiter à la première inspection d'un minéral, quel est le nombre, la nature des éléments qui le composent; le peintre embrasse d'un coup d'œil tout l'effet d'un tableau ou d'une perspective; le musicien voit et croit entendre simultanément, en parcourant une page de partition, l'effet harmonique de toutes les parties; le marin, avec une vue ordinaire, distingue un vaisseau dans le point obscur qui s'avance des bornes de l'horizon... Tous croient voir et sentir immédiatement ce qu'ils imaginent, jugent ou comparent, tant l'habitude a rendu ces opérations faciles, promptes et assurées. Sans doute il est heureux de juger rapidement, mais il importe surtout de bien juger et de ne voir que ce qui existe; or, les signes qui se fondent uniquement sur l'habitude, remplissent-ils toujours ces conditions essentielles?

Quels rapports, quels liens si étroits existe-t-il entre les apparences extérieures et superficielles qui nous ont toujours frappés, et ces qualités intimes qui se sont dévoilées, dans certains cas seulement, à nos expériences? Parce qu'elles se sont rencontrées quelquefois ensemble, peut-on affirmer leur coincidence fixe, nécessaire? De ce qu'elles sont associées dans l'imagination, s'ensuit-il qu'elles soient invariablement unies au dehors? Ces mêmes apparences ne peuvent-elles pas se retrouver dans des composés essentiellement différents, ou manquer dans des substances qui sont, d'ailleurs, parfaitement semblables? Quelles erreurs, si nous concluons par habitude l'identité dans le premier cas, la diversité dans l'autre; si nous jugeons, par exemple, des propriétés de l'or, par la couleur jaune, de la douceur du sucre, par la blancheur, etc. !

Ce sont des signes d'habitude qui, abstraits, en quelque sorte, des perceptions familières, et transportés au sein de formes nouvelles tout à fait différentes, donnent à nos premiers jugements une généralité trompeuse, et commencent à ouvrir le cercle de l'erreur avec celui de la connaissance. Ainsi l'enfant, séduit par quelques apparences grossières dans la forme, les vêtements, etc., applique à l'étranger le doux nom de père (1); ainsi l'homme,

<sup>(1)</sup> C'est aussi sur cet effet premier des signes d'habitude qu'est fondée la conversion prompte et naturelle des noms individuels, en termes généraux et appellatifs. J.-J. Rousseau méconnaissait

encore enfant, étend son *moi* sur toute la nature, prête sa volonté, sa force propre, à tout ce qui soutient avec lui le rapport général de mobilité, anime de son âme les astres, les nuages, les fleuves, les plantes, et peuple de génies, de puissances motrices, invisibles, le ciel et la terre.

Le même principe d'illusions nous suit depuis le berceau jusqu'au développement complet de nos facultés : ce sont les habitudes de l'imagination qui altèrent presque toujours les simples rapports des sens, nous font préjuger du fond des choses, par quelque portion familière de l'écorce, de la nature des objets par nos impressions accoutumées, de l'identité des faits par les plus faibles ressemblances.

Ce sont ces habitudes qui nous entraînent dans une précipitation ennemie de tout examen, nous donnent cette confiance aveugle qui ne sait plus douter ni s'enquérir, et perpétuent ainsi les erreurs, les préjugés qu'elles ont fait naître; par elles tout ce qui est relatif devient absolu; ce qui est circonscrit

bien cet effet, lorsque, s'exagérant les difficultés de la naissance des langues, il dit (dans son *Discours* sur l'origine et l'inégalité des conditions) que : « Si le sauvage appelait un chêne A, il en nommerait un autre B, etc. » Il est bien plus probable que tout ce qui aurait des branches et des feuilles, serait nommé A, comme le premier chêne. Ce n'est pas la trop grande multiplicité des signes qui est à craindre dans l'origine, c'est au contraire leur trop petit nombre. Tout se ressemble au premier coup d'œil; les différences échappent, et l'on est toujours disposé à voir comme on a vu, et seulement ce qu'on a toujours vu.

:

dans un point de l'espace et du temps, s'étend à tous les temps, à tous les lieux. Ainsi, des expériences tronquées, des faits isolés ou mal vus, acquièrent dans l'imagination prévenue, qui s'obstine à en reproduire le simulacre, la généralité et l'inflexibilité des lois de la nature.

Nous verrons dans la suite comment les signes artificiels concourent à étendre et à cimenter cet ordre d'associations et de jugements d'habitude; il suffit ici d'en avoir reconnu les bases et indiqué les effets généraux.

## PERCEPTIONS ASSOCIÉES DANS L'ORDRE SUCCESSIF.

II. Lorsqu'une impression est convertie en signe d'habitude, sa présence renouvelée secouant, pour ainsi dire, tout le faisceau de celles qui lui sont associées par simultanéité, l'individu perçoit en un instant indivisible, une multitude de qualités qu'il rapporte à l'objet familier, quoiqu'elles n'y soient point actuellement comprises. Quand même l'habitude lui permettrait alors de revenir sur lui-même et de songer à séparer les produits de son imagination d'avec ceux de ses sens, leur instantanéité, leur coïncidence parfaite y mettrait le plus souvent un obstacle invincible. Il n'en est pas tout à fait de même dans les associations formées par la répétition d'un certain ordre successif: ici le jeu de l'imagination, s'intercalant en quelque sorte dans l'in-

tervalle qui sépare deux termes d'une série habituelle, peut s'isoler de l'un et de l'autre, et se manifester à la plus simple réflexion.

D'un autre côté, comme la plupart des phénomènes se développent à nos sens dans un ordre successif, c'est principalement sur cet ordre que devront se mouler les habitudes de notre imagination et de nos jugements. Cette classe d'habitudes est donc en même temps la plus nombreuse et la plus facile à reconnaître.

Si plusieurs impressions se sont succédé un certain nombre de fois, dans un ordre constant et uniforme, l'organe de la pensée aura contracté les déterminations nécessaires pour les reproduire de la même manière, et avec une précision, une régularité, une assurance qui se proportionnent toujours à la fréquence des répétitions. La première impression, ou le premier terme de la série, ne pourra donc se reproduire sans que tous les autres se réveillent successivement et dans leur ordre, comme dans une chaîne dont les anneaux, quoique distincts entre eux, sont étroitement unis, l'impulsion communiquée au premier se transmet rapidement jusqu'au dernier de la file.

Si nous supposions que l'impulsion commençât par un des anneaux mitoyens de la chaîne, le mouvement se propagerait également en montant comme en descendant vers les deux extrêmes; de même si un terme quelconque de la série habituelle d'im-

pressions, vient à se réaliser seul au dehors, il ne manquera pas de réveiller dans l'imagination tous ceux qui l'ont précédé (en rétrogradant jusqu'au premier) comme ceux qui l'ont directement suivi. En considérant un terme quelconque par rapport à celui qui le suit (ou que l'imagination reproduit toujours immédiatement après lui en vertu de l'habitude), ce terme est dit ou jugé cause, et son suivant est dit ou jugé effet. Ainsi, quand nous voyons un corps en mouvement, nous imaginons, ou nous supposons tout de suite une cause, c'est-à-dire, un autre corps qui a choqué celui-là, et nous remontons ainsi de cause en cause jusqu'à la main qui peut avoir lancé le premier mobile, l'habitude excluant avec opiniâtreté toute autre cause de mouvement(1); de même si nous voyons un corps qui s'avance vers un autre, nous supposons sans hésiter, ou nous réalisons d'avance, par la pensée, le mouvement qui va être communiqué au dernier, et cet effet auquel nous sommes préparés par tant de répétitions antécédentes, nous paraît tout simple.

L'habitude nous crée des causes dans l'ordre des successifs, comme des essences dans celui des co-existants; et ces relations de priorité et de postériorité que nous nommons idées de cause et d'effet, ont tout leur fondement dans les déterminations de

<sup>(1)</sup> Cet effet de l'habitude s'est bien manifesté dans les efforts que l'on a faits pour rattacher tous les phénomènes aux lois du mouvement impulsif.

l'organe de la pensée, assujetti par l'habitude à retracer nos impressions successives dans le même ordre selon lequel elles se sont constamment reproduites (1).

Fortifiée par une multitude d'expériences, cette habitude acquiert un ascendant irrésistible, devient le mobile de toute notre conduite, la cause déterminante de nos actions journalières. La succession constante des mêmes phénomères, se trouvant représentée, en effet, par une suite fixe et parallèle d'images ou de déterminations persistantes dans le sens intérieur, le premier signe associé suffit pour réaliser d'avance l'ensemble de ces phénomènes au regard de l'imagination. Frappés de ces tableaux, comme des événements mêmes qu'ils nous annoncent, nous agissons, nous disposons avec sécurité tous nos moyens d'industrie, tantôt pour mettre à profit les influences favorables, tantôt pour détourner les effets pernicieux des causes ennemies. L'apparition de l'étoile de Syrius préparait l'antique Égypte aux débordements fertiles du Nil; l'ignorant matelot, comme le disciple éclairé de Newton, lit dans les phases de la lune le temps des marées

<sup>(1)</sup> L'idée de cause nous vient, dans l'origine, de l'exercice de nos mouvements, de notre propre action; ce n'est qu'en modifiant tout ce qui nous environne, en exerçant notre puissance, que nous pouvons nous considérer comme causes actives. En transportant notre force (d'abord avec notre volonté, et puis abstraîte de la volonté) aux corps qui se meuvent, nous les considérons à leur tour comme agents, comme doués de forces, comme tauses.

fortes ou faibles: le simple habitant des campagnes juge sans baromètre des variations prochaines de l'atmosphère, et règle tous ses travaux sur l'ordre immuable des révolutions célestes. Tout devient signe dans la nature, parce que tout se lie par l'habitude dans l'organe doué de la faculté de percevoir les phénomènes, d'en conserver et reproduire les images....

Mais revenons à notre série d'impressions familières; nous en avons assimilé les termes aux anneaux contigus d'une chaîne mobile; et si on supposait en effet chaque impression représentée par le mouvement correspondant d'une fibre du cerveau, on pourrait imaginer un enchaînement quelconque entre ces fibres, dont l'habitude resserrerait les liens, rendraitles communications plus intimes, etc. (1)

Dans cette hypothèse, l'action communiquée à la première, ou à l'une quelconque des fibres ainsi liées, se transmettrait rapidement à toutes les autres, et l'individu aurait une suite d'idées ou de représentations intérieures, parallèle et correspondante à l'ordre habituel des perceptions qui lui viennent du dehors. Maintenant il peut arriver, ou que ces dernières perceptions se succèdent en effet dans l'ordre

<sup>(1)</sup> Ces sortes d'hypothèses, dont Bonnet a fait un si grand usage, ne sont point destinées à expliquer le comment des faits; mais il faut les considérer comme des symboles conventionnels propres à rendre ces faits eux-mêmes plus sensibles, à les mettre, pour ainsi dire, en relief, et à exposer leur liaison dans un ordre plus méthodique.

accoutumé, comme l'individu les imagine, et pendant qu'il les imagine, ou que cet ordre étant subitement interverti, troublé à l'extérieur, contrarie celui des habitudes du cerveau, ou enfin que ces habitudes aient leur effet libre et spontané, indépendamment de tout signe, de toute provocation étrangère. Nous examinerons successivement chacun de ces trois cas.

1º Lorsque les fibres sont disposées au mouvement et montées, pour ainsi dire, au ton d'une suite d'objets familiers, l'apparition de l'un d'eux suffit seu le pour retracer tous les autres; le cerveau devance le sens externe, réagit sur lui, et lui montre par une sorte de réflexion, bien plus qu'il ne percevrait directement. Chacune des fibres ayant donc déjà pris d'elle-même le mouvement que l'action du dehors tendait à lui communiquer, lorsque cette action viendra à s'effectuer dans l'ordre accoutumé, elle apportera peu de changement à l'état de la fibre qui, semblable à une corde vibrante animée, doit éprouver moins de changement par la force qui la frappe dans le sens de ses oscillations actuelles, que par celle qui la tirerait du repos absolu. S'il y a moins de changement, l'impression sera donc plus faible; mais qu'est-ce que cet affaiblissement d'une impression dans le centre cérébral? est-ce une dégradation successive jusqu'à l'entier évanouissement comme dans la sensation simple? Non, la perception répétée ne se dégrade point, à proprement parler, elle devient seulement plus indifférente, parce que, coïncidant avec les dispositions du sens intérieur, elle le laisse à peu près dans le même état; et que la sensibilité, de quelque manière et dans quelque organe qu'elle s'exerce, ne vit, ne s'alimente jamais que de changements, de contrastes; mais la perception, même indifférente, n'en demeure pas moins également susceptible de distinction; lorsque l'insouciance de l'habitude la laisse échapper, l'acte volontaire qui la forma peut encore souvent la retenir, la raviver, et lui rendre, sinon son attrait, du moins sa clarté première (1).

Le même mécanisme nous explique donc la promptitude, la facilité de succession, de nos perceptions répétées, comme notre indifférence pour leurs objets. Nous voyons aussi pourquoi tout effet habituel, se trouvant accompli d'avance dans l'imagination, lorsqu'il se réalise au dehors, n'a plus aucune force pour nous émouvoir et nous surprendre, pourquoi nos sens glissent avec tant de distraction sur la surface des objets familiers (consuetudine oculorum assuescunt animi, neque mirantur neque requirunt causas earum rerum quas semper vident. Cicero, Tuscul.). Qu'y a-t-il en effet de nouveau,

<sup>(1)</sup> Si sentir est la même chose que percevoir, pourquoi ne pouvons-nous pas de même retenir et raviver nos modifications affectives, lorsque l'habitude les flétrit? Pourquoi tous les efforts de l'attention sont-ils impuissants pour faire revivre l'odeur du sachet de Montaigue? Cela prouve la différence qu'il y a entre les fonctions du centre qui perçoit, et de l'organs qui sent.

d'intéressant à connaître dans un objet déjà vu tant de fois? Pourquoi le sens externe s'appliquerait-il encore à le visiter en détail? Où est le besoin, lorsque l'imagination mobile a tout embrassé dès le premier avertissement? Où est le motif, lorsque l'apathique indifférence étouffe toute curiosité? C'est ainsi que la nature étale vainement à nos yeux accoutumés ses plus beaux, ses plus imposants phénomènes; leur ordre de succession est uniforme, leurs gradations bien ménagées; on est préparé à les voir parce qu'on les a toujours vus, et ce qu'on voit prépare toujours à ce qui doit suivre.

Facilité, rapidité, indifférence, voilà donc les trois résultats concomitants de l'habitude, tant que l'ordre perçu demeure parallèle à l'ordre imaginé.

2° Mais, pendant que l'imagination avertie par le premier signe extérieur, se hâte de réaliser la série accoutumée, avant que l'organe plus lent n'ait pu en saisir les termes, s'il survient au dehors une interruption, un changement dans l'ordre familier; la fibre, la corde animée vibrante se trouve brusquement arrêtée dans ses oscillations; une force pulsante tend à lui imprimer des mouvements contraires, son état est changé, sa sensibilité excitée... Selon les degrés d'opposition, la grandeur ou la vivacité des contrastes, le plaisir ou la peine attachés à l'état antérieur, l'importance de l'effet attendu, ou seulement selon l'ancienneté de l'habitude, la rapidité et la force dont elle entraînait les fibres

dans leurs mouvements (1), l'imagination dans sa pente; l'individu sera frappé de surprise, d'étonnement, d'admiration, de crainte, de terreur ou d'effroi.

C'est ainsi que tout phénomène nouveau (2), toute suspension, tout changement dans un ordre qui nous est devenu familier, réveillent notre attention, notre sensibilité engourdies par l'habitude. Si l'ordre constant de la nature, si la marche régulière de ces globes qui se balancent dans l'espace, si les produits trop uniformes des composés que nous soumettons à nos expériences, peuvent refroidir la curiosité, amortir l'ardeur, le besoin de connaître; des anomalies réelles ou apparentes, dans cet ordre réputé invariable, des faits extraordinaires, des combinaisons imprévues, souvent offertes par d'heureux hasards, viennent rendre le mouvement à l'esprit humain, l'arrachent à sa léthargie, et le poussent encore plus loin dans la carrière indéfinie, ouverte à sa perfectibilité. Que de recherches, que

<sup>(1)</sup> Cet effet peut être comparé à celui que nous éprouvons lorsqu'un organe moteur, étant disposé à soutenir tel degré de résistance accoutumée, la cause habituelle vient à manquer, ou trompe l'effort attendu, comme lorsque nous faisons un grand mouvement pour un petit effet, etc. Le sentiment de surprise ne peut naître qu'à la suite d'une comparaison entre l'effet et la cause; il a donc la même origine que cette dernière idé ; l'être sensitif pourrait passer par une suite d'états affectifs, sans éprouver ce que nous appelons surprise.

<sup>(2)</sup> Quid non in miraculo est cum primum in notitiam venit! (C. Plin. Hist. Nat.)

de travaux, que de découvertes vont se rattacher à un seul fait nouveau qui se trouve en opposition avec le système des idées, des habitudes d'un siècle! c'est toujours plus par ses écarts apparents que par sa marche régulière, que la nature nous invite à l'étudier, et nous apprend à la connaître.

Pour nous émouvoir et nous plaire, il faut toujours aussi nous attirer doucement hors de ce cercle d'impressions trop étroit, trop uniforme, où l'habitude nous retient et nous fixe; c'est là tout le secret des beaux-arts: c'est en ménageant des surprises à nos sens, en nous créant de nouvelles manières de voir et d'entendre, que le peintre et le musicien nous ravissent. Remarquez surtout avec quel art ce compositeur habile sait tromper les habitudes de l'oreille, la transporter dans des modulations inattendues, l'éloigner du repos vers lequel elle gravite, pour lui en faire mieux goûter les douceurs!....

Surprise, émotion plus ou moins vive, lorsque l'ordre perçu contrarie l'ordre imaginé, second effet qui se proportionne à la force et à la persistance des habitudes.

3° Puisque, dans une série d'impressions familières, l'imagination joue le principal rôle, et que c'est à son jeu d'habitude, plutôt qu'à l'exercice actuel du sens externe, que sont dus tous les effets précédents, ces effets seront donc encore à peu près les mêmes, si en écartant tout signe, toute

cause étrangère de provocation, nous supposons que la chaîne de fibres, disposée au mouvement, effectue ses déterminations, soit spontanément, soit par une impulsion intestine quelconque. Facilité, tendance invincible, à imaginer les objets dans l'ordre, le rang où ils se sont habituellement succédé, et en raison même du nombre et de la fréquence de leurs répétitions, difficulté d'isoler les termes les uns des autres, rapidité dans leur succession, qui empêche de les examiner en détail, d'en apprécier le nombre et la qualité; indifférence quiles soustrait actuellement à l'action de la volonté, mais possibilité subsistante (malgré l'habitude) de rendre à ces produits immédiats de l'activité perceptive leur distinction première, si la volonté yest de nouveau déterminée : oppositions, contrastes entre les suites d'idées habituelles et d'autres moins anciennes; surprises, émotion, combats, entraînements en sens inverse, où l'habitude a d'autant plus de force, que son influence est moins aperçue; prestiges, illusions de toute espèce.... La scène intérieure n'est que la répétition de celle qui se passait au dehors, et l'individu est lui-même son propre théâtre. Nous verrons bientôt comment l'imagination peut avoir ses habitudes propres et indépendantes de celles du monde extérieur; mais nous avons besoin de considérer encore les deuxfacultés représentative et perceptive, dans leur rapport et leur influence réciproques.

COMPARAISON DES IMPRESSIONS HABITUELLES AVEC LES IMAGES. JUGEMENTS QUI EN DÉRIVENT.

III. Lorsque l'une des impressions associées dans une série ou un ensemble sert de signe à la perception totale, celle-ci, contemplée comme par réflexion dans le miroir imaginaire, n'attire souvent que l'attention la plus superficielle; l'individu jette sur l'objet familier le coup d'œil rapide et léger de l'indifférence, et passe outre. Ce coup d'œil, tout léger qu'il est, ne suffit pas moins pour reconnaître l'objet, comme étant le même que celui qui a frappé tant de fois la vue : or, cette reconnaissance suppose une, ou peut-être plusieurs comparaisons infiniment promptes ( et l'indifférence même, dans ce cas, suppose le jugement).

Veut-on s'assurer que ces opérations, quoique inaperçues, existent réellement? que l'on imagine quelque changement dans la forme ou la position de l'objet connu : en glissant sur lui avec sa rapidité ordinaire, le sens percevra tout de suite le changement, et s'arrêtera dans sa course; mais le rapport d'altérité suppose bien celui d'identité perçu auparavant.

Comment reconnaissons-nous donc qu'un objet est le même, ou qu'il a changé? Sur quoi se fonde ce jugement? Comment nous échappe-t-il dans certains cas, au point de se confondre avec l'impression même?

Prenons d'abord un exemple où le jugement se décèle par sa lenteur, et nous verrons tout de suite comment il devient insensible par sa rapidité. Qu'après un long temps d'absence je revoie une figure dont les traits, qui me furent jadis familiers, ont éprouvé, par le temps, de grandes altérations, ce que cette figure conserve encore de semblable à elle-même peut servir de signe à mon imagination (1), et y retracer l'image ancienne. A l'instant où cette reproduction a lieu, il s'établit une comparaison détaillée, et trait pour trait, entre la copie et le modèle, qui me fait affirmer l'identité personnelle de l'individu, et juger en même temps de tous les changements qui se sont opérés en lui : c'est bien lui, m'écrié-je; mais, quantum mutatus ab illo! Il est bien évident ici que la réminiscence se fonde sur une comparaison réelle entre l'image et l'objet; il s'y joint aussi des circonstances de lieu, de temps qui, comparées dans le souvenir et dans la perception, donnent un nouveau poids au jugement.

Lorsque l'objet n'a pas cessé d'être familier, et qu'il n'offre aucune trace sensible d'altération, son identité ne peut être également reconnue que par comparaison; mais, dans le premier cas, les

<sup>(1)</sup> Le nom de l'objet, quelque circonstance associée de lieu, de temps, tout dans ce cas peut servir de signe à l'imagination, la remettre sur la voie de ses anciennes habitudes, et déterminer le jugement de réminiscence.

termes du rapport étaient distincts et séparés; ils se succédaient avec effort et lenteur. Ici, l'objet et son image, les accessoires de la perception, les circonstances associées dans le souvenir, tendent à se confondre par leur ressemblance, leur proximité, et la rapidité extrême de leur succession; la comparaison sera donc insensible. Ainsi, l'habitude influe sur la réminiscence, comme sur toutes autres opérations qu'elle nous dérobe par leur promptitude et leur facilité croissantes.

Nous pouvons voir, par ce qui précède, la raison pour laquelle nous sommes si peu frappés des changements et des altérations qui s'opèrent avec lenteur, soit en nous, soit dans les êtres avec qui nous cheminons de compagnie dans la carrière de l'existence; c'est que nous prenons toujours pour terme de comparaison, l'image la plus rapprochée, la plus fraîche dans nos souvenirs; aussi n'apercevons-nous aucun contraste, et cela nous explique encore notre indifférence pour tout ce qui est familier. Au contraire, lorsqu'on revoit après un long temps des objets anciennement connus, on en est bien plus vivement affecté que s'ils étaient tout à fait nouveaux; c'est que leur reconnaissance se fonde alors sur plusieurs comparaisons très-saillantes, qui donnent lieu au déploiement de notre activité; c'est que l'individu, pressé par les nombreux souvenirs qui viennent s'intercaler entre deux points éloignés de son existence, cumule sur le même objet toutes les

modifications que sa présence réveille. C'est ainsi que le sensible Rousseau s'écriait, après trente ans : Voilà de la pervenche!

Au jugement qui nous fait reconnaître les objets, s'en joint ordinairement un autre qui, soit par habitude, soit par la manière dont il nous affecte, est encore plus sujet à se confondre avec l'impression même; je veux parler de ce jugement (d'autres diraient ce sentiment) qui nous fait trouver les objets beaux ou laids. Les qualités que nous exprimons par ces termes, sont en général bien moins relatives aux lois premières de notre sensibilité, qu'aux hatudes acquises de notre imagination. Sans examiner s'il existe un beau absolu fondé sur ces lois, observons quant aux habitudes, que nos idées de beauté ne sout point, comme on dit archétypes, mais calquees sur certaines impressions choisies d'abord y : ni celles qui nous sont le plus familières : l'imar ation réunit ces idées, en forme différents groupes .s ou moins fixes (1); lorsqu'un objet vient ensuite

<sup>(1)</sup> Une mode nous paraît bizarre, ridicule dans sa nouveauté; mais, si elle dure quelque temps, nos yeux s'y habituent, et elle ne nous affecte plus en aucune manière, parce que la comparaison du type (déjà ancien dans l'imagination) avec les objets journaliers, est devenue insensible Les jeunes gens aiment le changement dans les modes, et généralement en tout, parce que la vie de leur cerveau réclame ces contrastes qui l'animent; c'est comme le besoin du mouvement. Les vieillards, pour qui comparer, mouvoir, sentir même est une peine, tendent nécessairement à l'uniformité; la nature les conduit ainsi par degrés à cette uniformité, ce parfait repos de la tombe ....

frapper les sens, il est comparé au groupe, au modèle idéal qui lui correspond, et jugé beau ou laid, selon qu'il a plus de qualités analogues ou contraires à ce modèle. L'habitude donne à ces comparaisons, qui sont quelquefois très-nombreuses, sa facilité et sa promptitude ordinaires : alors on juge de la beauté comme on sent, comme on goûte une sayeur.

Puisque ce prototype que nous nommons beau idéal, se compose d'abord des impressions de nos sens, il doit varier avec tout ce qui les occasionne, comme les climats, les lieux, les temps, les coutumes, les degrés de sensibilité des nations et des individus.

Si quelquefois une sorte d'instinct du beau, du grand, du sublime dans tous les gen. es, se d'important raîner le génie hors du cercle étroit des préels, pour le transporter dans un monde integinaire dont il crée, ordonne, polit, élabore à son gré les éléments, l'habitude le retient encore dans ses excursions, comme par une force centrale : de sont toujours les nuances du ciel de son pays qui se présentent sous ses pinceaux; c'est la terre nataqui fournit la matière première dont il construit se palais enchantés : cette belle nature qu'il conçoit, qu'il paraît deviner, n'est encore que la copie embellie de celle qui frappa ses premiers regards, et donna l'impulsion à sa sensibilité naissante.

Combien de jugements, d'opérations, entrent dans l'exercice de cette fonction de percevoir, qui

nous paraît maintenant si simple! Le terme sensation, affecté indistinctement à tous ses produits, est lui-même une preuve parlante de ce que peut l'habitude pour nous cacher le nombre et l'espèce des actes qu'elle dirige. Quoique nous ayons longuement insisté sur ce sujet, nous sommes encore loin, sans doute, d'en avoir mis à nu tous les éléments; mais nous pouvons conclure de ce chapitre et de celui qui précède, que dans l'état actuel de nos facultés, toute perception se compose de jugements d'habitude plus ou moins nombreux; que ces jugements, ces comparaisons qui nous échappent, se fondent sur un même mécanisme : le sens externe donne le premier avertissement, le premier signe, le premier terme de rapport ; l'organe intérieur, réagissant avec ses déterminations acquises, fournit les autres termes les plus influents, puisqu'ils donnent à la perception son principal caractère. L'habitude a pour effet de rapprocher ces termes, de les faire coincider, ou, ce qui revient au même, de rendre leur succession infiniment prompte et facile; alors l'individu, ignorant ce qui se passe en luimême, transporte son action, sa force propre à l'objet résistant, et l'habille de tout ce dont il se dépouille.

## CHAPITRE IV.

## DES HABITUDES SENSITIVES ET PROPRES DE L'IMAGINATION.

Nors avons vu, en dernier lieu, que nos perceptions, nos idées et les divers jugements que nous portons sur la co-existence, ou la succession des objets familiers, sur l'identité, la ressemblance, le changement, les contrastes, la beauté, la laideur, étaient accompagnés ou suivis dans leur nouveauté, de certaines modifications plus ou moins affectives, que nous nommons surprise, admiration, crainte, · joie ou tristesse. Ces modifications qui suivent le jugement et en paraissent inséparables, doivent cependant en être distinguées par une analyse exacte qui sépare tout ce que l'habitude confond. En considérant ces modifications sous le rapport moral, on les appelle sentiments de l'âme; nous leur conserverons ce nom qui peint leur caractère essentiellement affectif, et les range dans une classe différente de celle des simples sensations qui sont indépendantes de tout jugement, et avec lesquelles nous ne saurions les confondre. Comme produits combinés de la fonction sensitive, les sentiments dont nous parlons doivent être sujets aux mêmes altérations de l'habitude, que les produits simples et isolés qui nous ont déjà occupés (dans le premier chapitre de ce mémoire).

Et en effet, nous avons déjà remarqué, et notre expérience nous confirme à chaque instant, que ces diverses émotions de surprise, d'admiration, de crainte, etc., ne sont jamais excitées que par les objets nouveaux, extraordinaîres, ou qui nous frappent après un long intervalle; tout sentiment s'évanouit (quoique la perception reste invariable) par la familiarité des mêmes objets, ou à mesure que l'imagination s'accoutume à les prévoir, à les retracer d'avance, à mesure enfin que les jugements deviennent plus assurés, plus faciles et plus prompts.

Cette fugacité, cette dégradation de tout effet sensitif, paraissent donc être une loi de l'habitude, aussi constante, aussi générale que celle de la rapidité et de l'aisance croissantes des produits de notre force motrice; et en appliquant ces deux lois réunies à tous les phénomènes intérieurs que la réflexion nous découvre, il semble qu'il n'en est pas un qui ne puisse leur servir de preuve et de confirmation.

Comment se fait-il pourtant que certains sentiments acquièrent une vivacité, une énergie singulière, pendant que les idées propres à les exciter, sont plus fréquemment reproduites? Comment se fait-il que ces idées elles-mêmes conservent tout leur éclat, et deviennent quelquefois plus attrayantes par leur répétition? Pourquoi reprennent-elles tout à coup leur ascendant, après l'avoir perdu par la familiarité? Qu'est-ce donc que ce protée d'habitude qui nous échappe quand nous croyons l'avoir saisi, qui, tantôt émousse, tantôt irrite notre sensibilité, tantôt affaiblit, tantôt ravive nos modifications?

Pour concilier ces contradictions, et tâcher de reconnaître les causes de ces anomalies notables dans les produits ordinaires de l'habitude, recherchons d'abord quelle est la nature des idées et des sentiments dont la force résiste aux altérations du temps, aux répétitions les plus fréquentes, et s'accroît par sa durée même. Nous examinerons en second lieu quelles sont les dispositions organiques qui concourent à alimenter, et quelquefois à produire ces sentiments et ces idées.

Ce sujet, traité avec quelque étendue, et comme il mériterait de l'être, serait trop au-dessus de notre portée, et dépasserait d'ailleurs les bornes où nous devons nous circonscrire. Tâchons seulement de saisir les points de contact qu'il peut avoir avec la question qui nous occupe, et le but auquel nous tendons.

I. Tant que les idées sont véritablement images, et demeurent circonscrites dans la pensée, comme le sont au dehors les objets qui leur ont servi de modèles, et auxquels elles peuvent se comparer à chaque instant, les effets de l'habitude et de la ré pétition, sur ces idées ou sur les déterminations

qui leur correspondent, rentrant dans les cas simples et ordinaires que nous avons étudiés, peuvent toujours se concevoir, se représenter sous des formes palpables en quelque sorte; on ne manque absolument ni d'expériences pour les confirmer, ni d'expressions pour les peindre.

Mais, s'il est des idées ou plutôt des fantômes (comme les appelle Hobbes, phantasmata) vagues et indéterminés par leur nature, se ralliant à des êtres chimériques ou réels, mais hors de la portée des sens; moteurs puissants de crainte ou d'espérance, séduisant ou effrayant l'imagination, dont ils sont l'ouvrage, par des couleurs et des formes tantôt gracieuses, tantôt sombres ou terribles...; on voit bien que ces idées, ces sentiments dont le foyer est tout intérieur, doivent former, par leur persistance, une classe d'habitudes séparées de celles qui naissent et s'entretiennent par l'action constante des mêmes causes externes, par l'exercice uniforme et répété de notre faculté perceptive : le mécanisme de ces habitudes est aussi bien plus difficile à saisir; on en sent mieux les effets qu'on ne les conçoit, et on les conçoit peut-être encore mieux qu'on ne peut les exprimer. Recourons à des exemples, et choisissons d'abord les plus saillans, ils nous fourniront toute la lumière dont le sujet est susceptible.

1° L'imagination semble tendre, par une sorte d'instinct, à la production des idées superstitieuses de tout genre. Liée par des rapports intimes avec les fonctions sensitives dont elle suit l'impulsion, indépendante de la volonté à qui elle donne des lois, plutôt qu'elle n'en reçoit, cette faculté réclame, appète en quelque sorte les aliments qui lui conviennent, s'attache au merveilleux, poursuit avidement tout ce qui se dérobe aux sens, et se couvre d'un voile; tout ce qui flatte un penchant aveugle de crédulité, un besoin toujours progressif d'émotions fortes et profondes.

L'histoire des erreurs, des folies bizarres ou atroces de l'esprit humain, depuis le berceau des sociétés jusqu'à leur vieillesse, prouvent assez la force et l'ascendant général des illusions, des croyances et des pratiques superstitieuses de toute espèce; l'énergie et l'impétuosité des sentiments, l'opiniâtreté et la persistance de toutes les habitudes qui se rattachent à cette origine.

La crainte des puissances invisibles, qui naît de l'ignorance des causes naturelles, doit être d'abord la plus puissante des craintes; l'espérance, qui a le même fondement, doit aussi dominer sur toutes les espérances; car la vivacité et la durée des sentiments, se proportionnent toujours à l'étendue illimitée des perspectives, à l'éloignement des objets, au vague ou à l'indétermination des idées qui leur correspondent.

Dès que les tableaux mystiques et tous les effets du délire superstitieux commencent à s'établir dans

l'imagination (et ils s'y forment ou s'y développent surtout par suite de certaines dispositions primitives ou devenues habituelles du tempérament), ils la remplissent, ne cessent de l'obséder, ne lui laissent plus de relâche (1). Les mêmes images, les mêmes sentiments, les mêmes pratiques, loin de s'attiédir par l'influence ordinaire de l'habitude, prennent au contraire plus d'ascendant; charme ou tourment, c'est un besoin, et un besoin toujours plus pressant de s'en occuper. Concentré dans la sphère des mêmes moyens d'excitation, l'individu s'y attache tous les jours avec plus de force et d'opiniâtreté, les appelle sans cesse, et ne peut ni ne veut plus s'en distraire. Ces fantômes, inhérents à la pensée dont ils deviennent les idoles (idola mentis), semblent être pour son organe, ce que les irritants artificiels accoutumés sont pour les organes des sensations; même nécessité, même inquiétude, même besoin d'exagérer des impressions auxquelles l'habitude a exclusivement lié un sentiment de l'existence qui tend incessamment à se raviver.

<sup>(1) «</sup> On ne doit point se dissimuler (dit le citoyen Pinel dans « son excellent Traité sur la Manie), l'extrême difficulté de dissi« per le prestige qui vient d'une dévotion exaltée, ou du fana« tisme..... Quels propos peuvent contrebalancer l'effet des visions « mystiques et des révélations, sur la vérité desquelles un aliéné « s'indigne qu'on puisse former le moindre doute? etc. » Il y a bien des degrés d'aliénation dans ce genre; l'expérience du citoyen Pinel, les exemples frappants qu'il rapporte, joints à tout ce que nous savons d'ailleurs, prouvent bien quelle est l'opiniâtreté des habitudes fanatiques, et le danger qu'il y a à les fomenter.

Voyez en effet comme ces sombres fanatiques aiment à rembrunir sans cesse les couleurs de leurs tableaux; ils s'excitent à craindre comme à souffrir, ils raffinent sur la douleur qui perd son aiguillon, comme les Sybarites sur la volupté qui s'enfuit.

Toute exacerbation continue ou répétée de la sensibilité, quel qu'en soit le mobile ou le foyer intérieur, doit avoir, en effet, des résultats parallèles, et qui se correspondent dans les sensations et les sentiments de l'âme, dans le physique et le moral de notre être; mais, lorsque la cause agit d'une manière intime sur la source même de la sensibilité, sans perturbation étrangère ou du dehors, les effets doivent être bien plus intenses et plus variés, les habitudes plus profondes et plus opiniâtres.

2° Toute passion est une sorte de culte superstitieux, rendu à un objet fantastique, ou qui, dans sa réalité même, sort du domaine de la faculté perceptive, pour passer tout entier sous celui de l'imagination (1). Cet objet est toujours plus ou moins enveloppé, indéfini; il s'offre dans un certain éloignement et sous plusieurs aspects divers; il met

<sup>(1)</sup> On connaît le mot de madame de La Sablière à La Fontaine, qui s'apercevait pour la première fois, après vingt ans de fréquentation, d'une marque qu'elle avait au visage: « Ah! mon ami, vous ne m'aimez plus. » Toutes les fois que nous sommes animés de quelque sentiment un peu énergique, nous ne distinguons rien, nous sentons trop pour percevoir; et quand l'habitude a émoussé le sentiment, nous sommes tout étonnés de voir, pour la première fois, les choses comme elles sont.

successivement en jeu les ressorts de la crainte et de l'espérance: pour l'atteindre, obstacles, difficultés, chances nombreuses.... tel est le premier mobile des passions qui nous tyrannisent; voilà la cause de l'inaltérabilité, de l'énergie croissante des idées qu'elles font naître, des sentiments qu'elles excitent.

Ce sont les perspectives vagues, illimitées, les périls, les hasards, les chances diverses de l'ambition, de la gloire; c'est l'attrait idéal des jouissances attachées à un grand pouvoir, à une grande force de situation, qui entraînent d'abord tant d'hommes dans cette carrière brillante, et les y fixent ensuite par besoin, par habitude, malgré les dégoûts, l'insuccès. C'est encore tout ce vague des désirs, des craintes et des espérances, ces obstacles à vaincre, ces idées de puissance qui alimentent l'amour du jeu, l'avarice, et les rendent insatiables (crescit indulgens sibi dirus hydras nec sitim pellit. Horat.)

L'habitude, dans tous ces cas, loin de flétrir l'imagination, lui rend, au contraire, plus chers les mêmes mobiles d'activité, la fixe opiniâtrément dans la même direction, et rive les fers qui l'y tiennent asservie; mais c'est que dans l'unité du but il y a une grande variété de moyens (1) dans un seul genre

<sup>(1)</sup> Cette variété de moyens, qui conduisent à des objets toujours nouveaux et variés eux-mêmes, rend également inaltérables les jouissances attachées à l'exercice de nos facultés intellectuelles : quoi de plus varié, de plus inépuisable en effet dans les moyens et

d'excitations, une foule de modes divers. Le cadre du tableau imaginaire peut bien être fixe, mais c'est comme un tableau mouvant, dont les figures successives se groupent, se combinent en mille manières; il n'y a point là de continuité d'impressions, point de monotonie, de répétitions uniformes.

C'est peut-être toujours la même image qui poursuit le jeune homme amoureux; mais de combien d'accessoires variables son imagination mobile se plaît à la nuancer! L'ambitieux contemple dans un poste élevé, le conquérant voit dans la gloire, l'avare dans son or, la représentation d'une multitude de biens, d'avantages, de jouissances, qui se diversifient à l'infini; car le monde imaginaire est sans bornes.... Ainsi enchaînée d'un côté par l'habitude, libre de l'autre dans ses excursions, l'imagination trouve dans ses mobiles appropriés, tout ce qui peut flatter à la fois deux penchants généraux, dont le

dans le but, que les créations du génie!... Lorsque s'élevant toujours à de plus grandes hauteurs, on découvre, à mesure que l'on monte, de plus belles et de plus vastes perspectives, l'œil ne se lasse point; les sentiments de surprise, d'admiration ne sauraient se refroidir; l'ardeur est toujours nouvelle, la sensibilité toujours remplie, et l'habitude n'étend plus sur elle sa triste influence..... Appliquons encore ceci aux plaisirs de la bienfaisance, qui semblable à la nature qu'elle imite, reproduit des objets partout et sous des formes toujours nouvelles, les ravive, les rajeunit en s'y attachant. Quelle différence entre ces jouissances pures, inaltérables, et les plaisirs tumultueux et fragiles de la sensualité!... Mais je me réserve de traiter ailleurs de ces grands objets, que j'indique ici seulement par occasion, et pour faire voir qu'ils ne m'ont point échappé.

contraste fait harmonie dans le monde moral; l'un, principe de mouvement, qui donne à l'être actif le besoin perpétuel de changer; l'autre, force d'inertie, qui retient l'être faible et borné dans le cercle étroit de ses habitudes.

3° Tant que les obstacles se succèdent, que le but s'éloigne en promettant toujours de se laisser atteindre, l'être sensible qui vit de mouvements, comme de l'air qu'il respire, jouit de son activité, de ses désirs, de ses espérances; ses sentiments sont à l'abri des altérations de l'habitude.... Mais dès que l'objet est atteint, si l'imagination ne voit rien au delà; si la possession est paisible, uniforme, non contestée, le prisme séducteur se brise, le charme est détruit, et l'habitude reprend ses droits. C'est une loi générale de notre sensibilité, quels que soient les modes de son exercice, de ne pouvoir jamais se fixer au même degré, au même ton persistant; il faut toujours qu'elle s'élève, et in altum vehitur..., nec reperit locum consistendi (eh! de là, vient tout ce que nous sommes, en bien comme en mal). Si la sensibilité tend progressivement à s'élever, l'objet uniforme, possédé sans contradiction, qui ne lui en fournit plus les moyens, cessera de la remplir, mais c'est lorsque l'habitude lui fait trouver le même aliment plus insipide, qu'elle le lui rend en effet plus nécessaire.... Ici revient tout ce que nous avons déjà dit des sensations affaiblies dans les organes, devenues indispensables pour le système sensitif. La cause organique est bien la même, sans doute, dans les deux cas; mais quelle différence dans les produits! combien les effets se compliquent, les sentiments prennent plus d'énergie par la réaction du sens intérieur, par le nombre et la variété des idées associées!

L'objet trop familier qui nous fuit, passe de nouveau tout entier sous l'empire de l'imagination: brusquement arrêtée dans une pente que l'habitude avait creusée et rendue si facile, elle s'éveille, s'étonne, s'irrite contre une résistance inattendue, et réagit avec toute la force d'un ressort longtemps comprimé; c'est alors qu'elle appelle toutes ces impressions, naguère si faibles, si languissantes, leur donne une vie nouvelle, transporte un charme illusoire sur l'objet qui n'est plus, exagère le tableau du bonheur passé, pour rendre la privation plus cruelle....

Ainsi, l'habitude nous cache sous le voile de l'indifférence, la force des liens qu'elle a tissus; pour connaître ces liens, il faut vouloir leur échapper, il faut les sentir se relâcher, se briser!...

Ces deux êtres, ces deux époux qui ont passé leur vie ensemble, n'éprouvent plus peut-être l'un pour l'autre, qu'un sentiment hien faible, bien calme; l'âge, le temps, l'habitude, en ont concentré la force expansive; mais si la cruelle mort vient à rompre ces anciens nœuds, l'infortuné qui survit, repousse une existence qui n'est plus soutenue, suit le cer-

cueil qui emporte des cendres chéries, et va bientôt y mêler les siemnes!(1)

Fatigué de la vie monotone du pays où il est né, ce jeune inconstant va demander à un autre ciel, à d'autres climats, des impressions nouvelles; mais bientôt il revoit en imagination les lieux où l'appellent ses premières habitudes; c'est toujours là que vient errer sa pensée; rien ne peut l'attacher, rien ne peut la distraire; le malheureux se mine, et succombe sous le poids de la maladie du pays!

De combien de modifications, de degrés de force et de persistance, ne sont-elles donc pas susceptibles, ces habitudes de l'imagination et du sentiment, selon que l'objet est réel ou chimérique, nu ou enveloppé de nuages mystérieux, simple ou varié, absent ou présent, libre de tout obstacle, ou envi-

<sup>(1)</sup> L'habitude étend son empire sur les affections de tous les êtres sensibles; et les animaux y sont assujettis comme nous, et souvent plus que nous. Ce fidèle ami de l'homme, le chien, accoutumé à servir, à caresser son maître, ne sait plus se passer de lui ... Vient-il à le perdre, il le cherche partout avec la plus inquiète agitation, quelquefois ne peut lui survivre, et meurt sur sa tombe. Quel exemple touchant de fidélité, et en même temps quelle preuve du pouvoir de l'habitude, le sensible contemplateur de la nature, Bonnet, nous a transmis, dans l'histoire de ces deux moineaux du Canada, élevés, neurris et morts ensemble dans la même cage!... Les centres sensibles conservent et retiennent toujours avec plus de force les déterminations qui leur ont été lentement et constamment imprimées. Cette loi doit s'observer encore plus régulièrement dans les animaux dont l'organisation se rapproche de la nôtre, parce que leur sensibilité éprouve moins de perturbations accidentelles, et que les modes en sont moins variés.

ronné de résistances!.... C'est en ayant égard à de telles différences, dans la nature même des objets ou des idées, que l'on peut concilier plusieurs contradictions, et expliquer plusieurs anomalies notables dans les effets ordinaires de l'habitude. Mais, pour achever d'éclaircir ce sujet important, voyons encore comment l'imagination peut recevoir une direction fixe; comment les idées et les sentiments conservent une vivacité, une énergie inaltérables, par suite de certaines dispositions plus ou moins constantes, soit de l'organe de la pensée, soit des centres sensibles sur lesquels il réagit, et qui irradient vers lui.

II. Indépendamment de toute détermination acquise, l'organe de la pensée tire quelquefois de son propre fonds, des tableaux, des suites, des combinaisons d'idées, qui ne se rallient à aucune espèce de modèle donné par les habitudes des sens, ou celles antérieures, de l'imagination.

Ces produits, en quelque sorte anomaux, peuvent n'être que des saillies de la sensibilité cérébrale, des lueurs passagères, qui, n'ayant point d'anneau commun avec la chaîne des idées habituelles, n'exerceront aucune influence durable sur l'état de la pensée, ne laisseront après elles aucune trace dans le souvenir. Ainsi un homme à jeun oublie les bons mots que les fumées du vin firent jaillir, la veille, de son cerveau; les songes les plus attrayants disparaissent au réveil; et ces idées si brillantes, si ex-

traordinaires, produites quelquefois par une exaltation vaporeuse, deviennent absolument étrangères à l'individu rentré dans son état naturel, et sous l'empire de ses habitudes (1).

Mais il peut arriver aussi que ces images fantastiques acquierent de la consistance par leur durée, et se transforment en habitudes opiniâtres, dont l'influence s'étendra sur toute la masse des idées acquises, en disjoindra la chaîne, et altérera pour jamais le jugement.

Cette transformation des produits de l'exaltation du cerveau en habitudes persistantes, peut s'opérer de trois manières principales: d'abord par la continuité de la cause quelconque, qui agit directement, et d'une manière intime, sur l'organe cérébral; en second lieu, par l'association de l'image fantastique avec les objets réels ou les idées ordinaires qui la reproduisent sans cesse en se répétant, et qu'elle altère par son mélange; en troisième lieu, par les dispositions fixes d'un organe interne, ou d'un centre sensible, qui d'abord excité par l'image produite dans le cerveau, réagit à son tour pour l'y entretenir. Parcourons rapidement ces trois cas.

1° L'action spontanée du cerveau, ou la cause anomale qui agit dans son sein, peut être assez énergique, assez continue, pour imprimer à ses

<sup>(1)</sup> Les livres de physiologie sont remplis de faits semblables qui mettent bien souvent en défaut les théories des métaphysiciens.

produits toute la force, la durée, la consistance des objets réels; et alors les perceptions des sens externes, disparaissant devant ces produits, ou s'impreignant de leurs couleurs, ne sauraient en dévoiler le prestige, en opérer la diversion. Les jugements portés sur l'existence réelle et les rapports de ces images, ont une inflexibilité (1); les sentiments qui en résultent, une énergie que rien ne peut balancer, altérer, ni distraire. Tant que le foyer intérieur sera alimenté par la même cause, l'habitude n'aura donc aucune espèce d'influence directe sur ses produits; seulement elle contribuera beaucoup à aggraver son action, à l'incorporer davantage au système cérébral, et à la rendre plus rebelle aux moyens curatifs, moraux ou physiques, que l'art pourrait lui opposer.

(1) Il est remarquable que les jugements d'habitude, motivés sur les impressions qui venaient du dehors, se transportent entièrement (lorsque la faculté perceptive est oblitérée) aux images produites par l'action déréglée du cerveau. Ce visionnaire, qui croit apercevoir des personnages, des tableaux, qui n'existent que dans son imagination, les voit hors de lui à distances, sur un plan solide.. Celui qui se croit de verre, tremble d'être brisé au moindre choc : tout cela est conséquent, et se rapporte aux habitudes acquises antérieurement, ou au souvenir de ces habitudes. En comparant nos impressions à nos idées, nous nous sommes toujours aperçus que les premières avaient un degré de vivacité tellement supérieur, que les autres en étaient constamment éclipsées. Si donc nos idées viennent à prendre la même force qu'ent ordinairement nos impressions, nous les réaliserons de la même manière; et, par une suite de notre expérience, de nos habitudes, neus rapporterons ces idées, ces modifications, à la résistance extérieure... Un aliéné n'est donc tel que parce qu'il juge conformé2° Des idées bizarres, singulières, peuvent naître quelquefois subitement dans les têtes les plus saines, par le seul effet de l'activité et des dispositions momentanées du cerveau: ces idées, d'abord peu saillantes, peuvent se mèler, s'associer avec les impressions des sens; elles acquerront par-là une certaine consistance, prendront place dans les séries ou les combinaisons régulières des jugements, y porteront un germe d'illusions et d'erreurs, qui, se développant par la répétition fréquente des mêmes opérations ou jugements, produira des habitudes d'autant plus opiniâtres, que la source en est moins suspecte, et plus cachée dans les profondeurs de l'organisation.

Combien d'erreurs, de mécomptes, de paradoxes,

ment à l'habitude, d'après des idées aussi vives que des impressions. Si l'idéalisme était fondé, nous serions donc tous comme dans un état d'aliénation permanente. On sait que, dans différents cas de manie ou d'aliénation mentale, il n'y a quelquefois qu'une seule idée dominante et persistante, qui entraîne une suite de jugements bizarres, les autres idées ou jugements conservant leur rectitude ordinaire : il n'y a donc, dans ces cas, qu'une partie de l'organe cérébral qui soit affectée, ou dont le ton soit discordant avec celui des autres. C'est peut-être un surcroît d'énergie sensitive, une concentration de forces, qui isolent, jusqu'à un certain point, les impressions de cette partie, et rendent son jeu indépendant du système auquel elle est liée. Si cette concentration, qui est souvent un effet de l'habitude, avait lieu dans un organe éloigné du cerveau, il en résulterait un affaiblissement graduel des impressions de cet organe excentrique, comme il arrive dans les irritations continues; mais, dans le foyer même de la vie, il ne saurait y avoir d'affaiblissement par concentration. Tout est là du ressort de la conscience.

de vaines hypothèses qui ne doivent pas leur naissance et leur ténacité à une autre cause! Et si le philosophe qui se tient le plus en garde contre ces illusions du sens intérieur; qui, par la nature des idées dont il s'occupe, doit y être le moins exposé, ne peut pas toujours se flatter que ses jugements habituels en soient tout à fait exempts, que sera-ce de ces imaginations déréglées, qui se livrent avec tant de confiance à tous leurs fantômes, repoussent la lumière de l'analyse qui tendrait à les dissiper, se nourrissent uniquement de chimères, et ont enfin accoutumé leur cerveau à cette sorte d'irritations factices, dont nous avons déjà examiné les effets? Ce sont des visions, produites d'abord par une exaltation passagère, mais ensuite transformées en habitndes par une contemplation assidue ou une répétition fréquente, qui finissent par aliéner entièrement l'imagination de ce dévot, qui se croit tel saint, envoyé de Dieu, ou Dieu même; de cette femme qui s'identifie avec telle héroine de roman; de ce fou d'Athènes, qui considère comme sa propriété tous les vaisseaux du Pirée, etc.

On voit donc que, si l'activité spontanée de l'organe cérébral fournit quelquesois la matière première, en quelque sorte, des images fantastiques, c'est la préoccupation continuelle, l'attention, d'abord volontaire, qu'a pu leur donner l'individu; c'est surtout leur association avec des objets extérieurs, familiers, qui leur fournissent souvent

l'occasion de se reproduire; qui les fixent et les incorporent ensuite à la pensée. Aussi un des plus puissants moyens de corriger ces aberrations est-il d'écarter avec soin toutes les impressions sensibles, qui, par une liaison directe ou indirecte, pourraient en ramener les causes, et alimenter, en se répétant, une imagination délirante; et cela prouve en même temps combien il doit être difficile de faire diversion à ces images opiniâtres, qui se fondent sur un ordre de choses surnaturel...

Nous pourrons observer dans la suite tout ce que la répétition disponible des signes du langage ajoute aux divers produits de l'imagination, que nous avons indiqués dans ce chapitre; terminons en examinant la part que peuvent y prendre les dispositions des organes internes.

3° Toute impression, toute action un peu énergique, qui commence dans un organe quelconque, se transmet plus ou moins obscurément aux diverses parties du système, par l'intermédiaire du centre qui leur sert en général de point d'appui, de communication, et par où passe, en quelque sorte, leur résultante. Réciproquement l'action sensitive, qui commence avec un certain degré de force dans le cerveau, se communique, se réfléchit à toutes les parties, et surtout aux centres, aux foyers principaux de sensibilité, qui en contractent et retiennent, d'une manière plus ou moins fixe, des dispositions ou déterminations particulières. C'est ainsi

que toutes les impressions se combinent, s'échangent perpétuellement les unes dans les autres, participent à la même individualité, sont enveloppées dans un commun jugement; c'est ainsi que toutes les habitudes, tant premières et nécessaires, que secondes et accidentelles, se fondent, s'étendent et s'affermissent. De là vient aussi sans doute en grande partie, ce qu'on appelle l'action et la réaction du physique sur le moral, c'est-à-dire, des images vives que l'organe de la pensée produit par son activité, ou par suite de ses habitudes, sur les affections et dispositions des organes internes, et de ces dispositions fixes, sur la nature, la vivacité et la durée des images.

On ne saurait guère douter en effet que l'apparition de telles idées ne réveille et ne dispose, d'une certaine manière, tels organes intérieurs qui, agissant à leur tour sur le cerveau, y ravivent, y entretiennent les mêmes idées (1).

Cette réciprocité d'influence, et même la priorité

<sup>(1)</sup> On manque, et peut-être manquera-t-on toujours de données et d'observations suffisantes pour déterminer, dans tous les eas, quelle est la disposition générale, dans les organes internes, qui correspond à tel mode, à telle allure de la pensée; ou encore quel est l'organe particulier dont l'action fait naître tel genre d'idées; mais cette correspondance est une vérité de sentiment, pour tout homme qui sait observer lui-même, surtout lorsqu'il est doué d'une constitution délicate. Je n'ai pas besoin de nommer le philosophe dont j'ai emprunté dans cet article les idées, et quelquefois peut-être les expressions, mais j'ose dire que ces idées m'étaient devenues propres depuis longtemps, et m'avaient été suggérées par ma constitution même, quoique je n'eusse pas su les développer', ni peut-être me les éclaireir parfaitement à moi-même.

d'action des parties ou foyers de sensibilité, situés hors de l'organe cérébral, se manifestent dans tous les appétits, toutes les opérations de l'instinct; mais lorsque nous sommes hors de la nature, et sous l'empire des besoins factices, l'imagination, à son tour, devance et prévient l'action organique qui devait la mettre en jeu, et c'est des habitudes propres de cette faculté que dépend souvent le pli artificiel que reçoit et conserve l'organisation; ainsi des images obscènes, plutôt qu'un besoin pressant d'accomplir le vœu de la nature, déterminent trop souvent, dans une société corrompue, l'irritation précoce et factice du sixième sens : ce centre acquérant une prédominance funeste par la reproduction fréquente des mêmes images, peut contribuer à son tour à les faire naître, et fomenter ainsi la dépravation physique et morale. Les soucis, l'agitation d'une vie toute artificielle, les tourments d'une ambition démesurée, les terreurs vaines de la superstition, la soif dévorante et inextinguible de l'avarice, etc., se fondent d'abord sur certaines perspectives idéales, que l'imagination captivée ne se lasse point de contempler; mais la contention, et tel mode de contention habituelle du cerveau, excite sympathiquement l'action des centres sensibles avec lesquels il se met en rapport, trouble l'ordre naturel de leurs fonctions, y détermine un état durable de resserrement, de spasme, y fait naître des congestions, etc. Ces dispositions, amenées par les habitudes de l'imagination, devenant causes à leur tour, influent puissamment sur les facultés de la pensée, impriment une force, une direction, une teinte uniformes à tous ses produits. Telle est, sans doute, une des causes principales de l'énergie croissante, de la persistance et de l'inaltérabilité des idées qui vont se rallier à quelque passion dominante. Ainsi l'habitude qui flétrit l'imagination et paralyse le sentiment, dans l'action continue ou répétée des mêmes causes externes, ne peut rien (sous ce rapport) sur les produits immédiats d'un mécanisme intérieur, qui se fortifie par sa durée même, viresque acquirit eundo.

En comparant donc les idées, les penchants, les habitudes qui naissent de ces deux genres de causes, savoir, de l'action répétée des sens externes, ou de l'expérience et de la volonté réfléchie d'une part; de l'activité du cerveau propre et spontanée, et surtout mise en jeu par les dispositions fixes des organes internes, de l'autre; on reconnaît bien, par l'énergie et la durée des effets, la prépondérance de ces dernières causes. Et comment pouvoir se refuser à l'ensemble et à la multitude de preuves qui les manifestent sans cesse au sens intime même? Qu'est-ce qui détermine ces modes si variables que nous éprouvons dans le sentiment de notre existence, dans l'action et l'allure de toutes nos facultés, à différentes époques, différentes saisons de l'année, souvent à chaque heure du jour? D'où vient que nos habitudes intellectuelles, formées avec tant de

peine et de lenteur, demeurent quelquefois tout à coup sans effet? Que signifient ces penchants, ces idées opiniâtres, qui s'emparent au contraire subitement de toute notre imagination, persistent malgré la volonté, et usurpent la place des plus anciennes habitudes? Pourquoi un état analogue de l'organisation, revenant à des périodes de la vie correspondantes, rend-il la fraîcheur de la nouveauté à d'anciennes idées que l'on ne cherchait plus, et ravive-t-il des habitudes que l'on croyait effacées? Pourquoi une certaine inertie dans l'organe de la pensée, une disposition à suivre opiniâtrément le même système d'idées, coïncident-elles toujours avec les dispositions d'autres organes pour retenir et fixer en eux les impressions qui leur viennent de causes accidentelles, ou qui sont inhérentes à leur vitalité, ces habitudes, par exemple, si tenaces dans la vieillesse, ces affections si mobiles dans l'enfance, etc., etc.?

Ces faits (et une multitude d'autres auxquels je renonce) sont si frappants, ils ont des points de contact si intimes avec toutes les habitudes de la pensée en général, forment enfin une branche si importante de leur histoire, que j'ai cru pouvoir me permettre, en leur faveur, cette espèce de digression, si c'en est une. Je rentre maintenant dans la recherche des phénomènes purement idéologiques et des habitudes actives, qui se rallient à l'usage des signes artificiels.

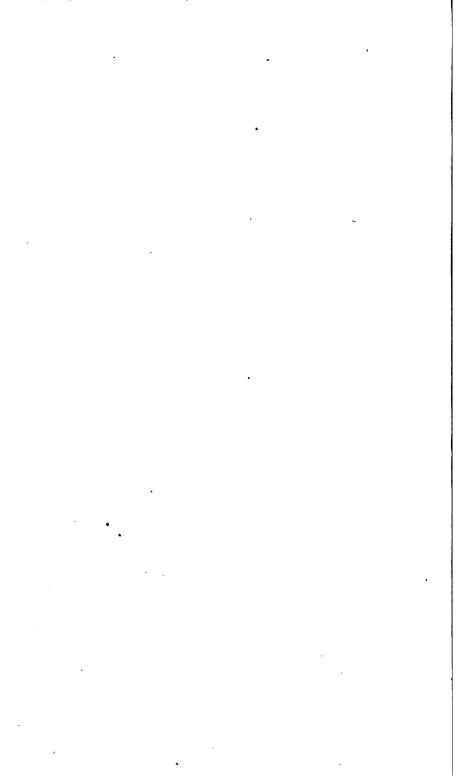

## SECTION DEUXIÈME.

DES

# HABITUDES ACTIVES

OU

DE LA RÉPÉTITION DES OPÉRATIONS QUI SONT FONDÉES SUR L'USAGE DES SIGNES VOLONTAIRES ET articulés.

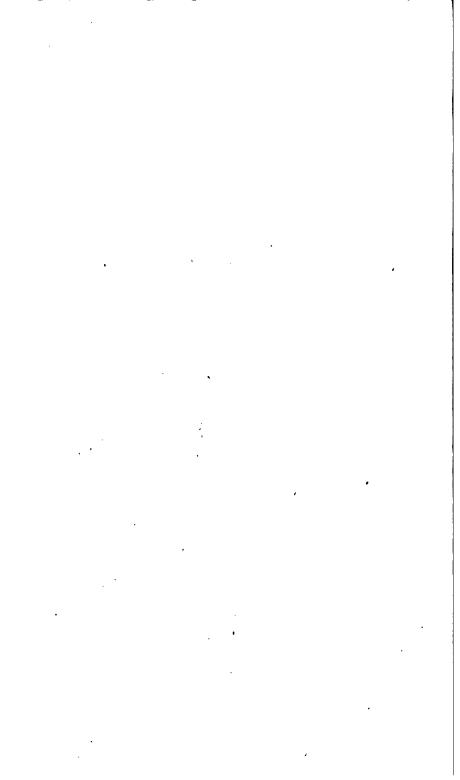

### HABITUDES ACTIVES.

### CHAPITRE PREMIER.

DE L'ASSOCIATION DES SIGNES ARTICULÉS, AVEC LES IMPRESSIONS DIVERSES. FONDEMENT DE LA MÉMOIRE, ET DE SES DIFFÉRENTES ESPÈCES.

Nous avons distingué, dans l'Introduction de cetouvrage, deux classes générales de signes : l'une, qui se compose de tous les mouvements volontaires associés par la nature même, et dès l'origine, aux impressions sensibles, qu'ils servent à distinguer, à fixer, à rappeler; là est le premier fondement de la mémoire : l'autre, qui se forme de toutes les impressions quelconques, associées, par l'habitude, en un même faisceau, une même série, et dont chacune, en se renouvelant, a le pouvoir de reproduire toutes les autres; là est le mobile premier de l'imagination. Les signes de l'imagination ne sont point disponibles; c'est un objet extérieur à l'individu, ou une cause étrangère à sa volonté, qui remplit toujours cette fonction, et l'habitude même empêche de la remarquer, par la promptitude et la

facilité singulière qu'elle lui fait acquérir. Les signes de la mémoire sont disponibles dans le principe (par leur nature même); mais l'habitude les transforme encore, les dénature, et rend leurs fonctions comme nulles, puisqu'elle les rend insensibles. C'est ainsi (voyez chap. 2, 110 part.) que nous méconnaissons tous l'origine que les images ou les représentations visuelles ont prise dans la résistance première, et les fonctions des signes ou mouvements qui ont servi d'abord à les mettre en relief hors de nous. C'est ainsi encore que l'habitude nous cache l'intervention nécessaire des mouvements vocaux, dans la distinction et le rappel de nos impressions auditives. Tel est donc l'effet général de l'habitude dans le développement progressif de nos premières facultés : c'est de tendre sans cesse à rapprocher, à confondre deux genres d'impressions distinctes par leur nature; de cacher à l'individu, avec sa propre action, la différence qui sépare la sensation simple de la perception et du jugement; de convertir enfin par là même les signes volontaires du rappel en signes passifs de l'imagination.

Lorsque la faculté perceptive est parvenue à ce degré de perfectionnement d'un côté, d'aveuglement dans son exercice de l'autre, l'individu demeure donc passivement livré à l'impulsion des causes externes, qui le meuvent souvent sans qu'il s'en aperçoive, ou aux dispositions organiques, aux saillies involontaires de sa sensibilité, à la renais-

sance périodique des mêmes besoins, qui ne le réveillent momentanément de sa léthargie que pour l'y replonger l'instant d'après; circonscrit dans un cercle d'opérations qui se répètent toujours de la même manière, il les exécute sans y songer, avec distraction et comme dans une sorte de somnambulisme. S'il y a en lui une capacité de réflexion, un pouvoir de réagir sur tout ce qui l'environne et de se modifier lui-même, ce pouvoir est masqué par l'habitude, par la facilité et la spontanéité des mouvements premiers, ou signes naturels, sur lesquels il se fonde Pour qu'il passe du virtuel à l'effectif, il faut que l'individu soit déterminé à refaire avec intention tout ce qu'il a fait auparavant par habitude; qu'il remonte à l'origine de ses signes, démêle leurs fonctions, les institue de nouveau par un acte de sa volonté, les associe fixement, et par une suite de répétitions (réfléchies), à toutes les impressions de ses sens, tous les produits de sa pensée, tout ce qu'il aperçoit, tout ce qu'il sent en lui et hors de lui. Ici s'ouvre à la perfectibilité une carrière indéfinie; tâchons d'y suivre les premiers pas de l'être intelligent et de découvrir comment l'habitude peut alternativement le servir et lui nuire. Nous avons vu quels sont les effets de cette puissance, lorsqu'elle domine exclusivement; voyons-la maintenant aux prises avec la réflexion.

Je supposerai un individu isolé qui, parvenu à ce point où sa faculté perceptive aurait acquis, par

un exercice répété, le développement ordinaire dont elle est susceptible par la seule éducation des choses, sentirait tout à coup le besoin de réfléchir sur lui-même et concevrait, comme par inspiration (car la cause déterminante ne fait rien au bnt que j'ai en vue), le dessein de recommencer l'instruction de ses sens, d'entretenir désormais une communication intime avec sa pensée, d'en observer tous les progrès, en se tenant bien en garde contre cette facilité, cet automatisme d'habitude dont les effets lui sont révélés (1).

Cet individu commencera donc par donner une attention particulière à l'exercice de chacun de ses sens, car ce n'est que de cette source que peut lui venir la lumière; il ne tardera pas à reconnaître et à distinguer certaines impressions qu'il concourt de lui-même à se donner, qu'il crée, en quelque sorte, par son action propre, et d'autres où il est ou se sent absolument passif et modifié malgré lui; il remarquera encore, après quelques expériences réfléchies, que les premières impressions sont celles qu'il distingue le mieux les unes des autres. Lors même que la cause extérieure a disparu, il sent en lui le pouvoir de les rappeler, en réagissant sur les

<sup>(1)</sup> J'ai choisi cette hypothèse comme une forme commode et abrégée, pour exprimer ce que j'ai à dire des signes articulés, et les rapports particuliers, sous lesquels je les envisage. Je n'ignore pas que le fond de l'hypothèse est inadmissible en lui-même; mais je prie que l'on fasse attention seulement aux conséquences que je veux en déduire.

organes qui en ont été le siége; et, les remettant dans la même disposition, il observe aussi (lorsqu'il se surprend dans des états de rêverie) que les images ou copies de ces impressions, et surtout celles de la vue, se retracent avec clarté et sans qu'il les appelle; tandis que celles qui l'ont plus vivement affecté, et qui intéressent ses appétits, ne se réveillent même confusément qu'alors que le malaise du besoin se fait sentir, et, dans tout autre temps, demeurent aussi irreprésentables dans le souvenir qu'elles ont été vagues et, pour ainsi dire, turbulentes dans la sensation.

En rappelant et imaginant (ce qu'il ne confond pas plus que sentir et percevoir), l'individu qui réfléchit et ne se perd jamais de vue a observé que les images sont liées ou groupées entre elles, dans leur reproduction volontaire ou spontanée, comme les objets le sont ou l'étaient au dehors; en rappelant, par exemple, la forme du corps qu'il a touché ou en imitant les bruits, les sons qu'il a entendus, il reproduit, par le même acte, plusieurs autres impressions contemporaines qu'il n'avait point en vue, auxquelles il ne songeait même plus, et que, par conséquent, il n'aurait pu directement rappeler si elles ne s'étaient pas trouvées unies à celles dont il dispose, découverte bien précieuse! car dès-lors la réflexion lui indique qu'il n'a qu'à imiter volontairement ce qui s'était fait de soimême ou par la répétition des mêmes circonstances; lier (par une attention commune et répétée) des modifications, des idées quelconques, aux mouvements ou aux impressions qui sont toujours en sa puissance, pour faire participer les unes à la même activité qui dirige les autres, et acquérir ainsi sur sa pensée le même pouvoir qu'il exerce sur ses organes mobiles, et par eux sur la nature extérieure.

Parmi les divers mouvements ou signes qu'il peut choisir pour accomplir ce grand dessein, il s'arrêtera plus particulièrement à ceux de la voix, dont la nature et un instinct premier d'imitation avaient déjà déterminé l'exercice. Ces signes sont les plus rapprochés de lui, les plus commodes, les mieux appropriés à son but : lorsqu'il exerce avec intention l'organe vocal, son moi semble se diviser en deux personnes distinctes qui se correspondent : l'une parle, l'autre écoute; l'une exécute le mouvement, l'autre juge de l'exécution, en perçoit en détail les effets, en recueille les produits; aucune impression, aucun autre mouvement ne jouit à ce degré d'une double lumière; aucun ne remplit aussi parfaitement la fonction de signe, ne favorise la méditation solitaire, ne replie lá pensée sur elle-même d'une manière aussi intime: aucun ne retentit ainsi dans le cerveau et ne lui procure cette sorte d'électrisation sonore; aucune espèce de signe enfin n'est susceptible de cette variété de caractères, d'inflexions et de nuances, qui peut se prêter à toutes sortes d'imitations, de peintures, satisfaire tous les

besoins de la pensée, la guider ou la suivre dans la formation de ses tableaux les plus composés, comme dans les détails de ses analyses les plus délicates.

Tels sont les titres justificatifs de la préférence qui devra être accordée aux signes de la voix sur tous les autres mouvements disponibles, des qu'un commencement d'expérience, joint à la réflexion, en aurait fait pressentir les avantages.

Notre être fictif va donc travailler à donner des noms aux divers objets qu'il perçoit, aux modifications qu'il en éprouve, enregistrer ainsi toutes ses expériences, et se procurer le moyen le plus efficace de les rappeler, de s'en rendre compte. Comme notre objet unique est de retrouver dans les premières associations des signes du langage avec les idées, et dans la manière dont ces associations s'exécutent, le fondement et l'origine des différentes habitudes de la mémoire; nous éviterons ici tous les détails qui s'écarteraient de ce but, en nous bornant seulement à quelques remarques essentielles.

I Dans les notes vocales que l'individu attache aux objets de ses perceptions, ou à ses propres manières d'être, il est conduit assez naturellement à suivre la double analogie des signes aux objets ou aux impressions, et des signes entre eux. D'abord il y a des inflexions données comme signes naturels du plaisir, de la douleur, de la surprise, de la crainte, de l'admiration, etc.; ces inflexions, qui

sont comme le cri de l'âme, s'appliquent bientôt aux objets même propres à faire naître les sentiments qu'elles expriment, deviennent les racines premières et générales de leurs noms composés, et peuvent déterminer un commencement de classification des objets qui ont entre eux, si je puis m'exprimer ainsi, les mêmes rapports d'analogie sentimentale. Quant aux objets bruyants, sonores, ils dictent eux-mêmes les noms qui doivent les peindre; autre source féconde d'analogie, que l'on retrouve dans toutes les langues; et d'autant plus fréquemment qu'elles sont plus anciennes, ou qu'elles ont mieux conservé le type primordial de leur origine.

En second lieu, le nombre des touches de l'instrument vocal, et par conséquent celui des intonations simples de la voix humaine, est limité et déterminé: leurs combinaisons possibles sont, sans doute, prodigieusement étendues, puisqu'elles suffisent, et au delà, à toutes les variétés de peinture, par les sons, à cette multitude innombrable de mots qui composent diverses langues, entre lesquelles on n'aperçoit aucun rapport au premier aspect; mais, en n'ayant égard qu'aux tons élémentaires et à leurs combinaisons les plus simples, on voit que les premiers mots imitatifs conserveront d'abord entre eux l'analogie qui résulte de la répétition constante des mêmes éléments, et devront représenter ou imiter ensuite les analogies que suit la nature dans les productions du même climat,

dans les couleurs uniformes sous lesquelles elle s'y présente, et les impressions habituelles que font naître ses tableaux.

L'individu qui se crée un langage ne multipliera donc pas d'abord les signes autant que semblerait l'exiger la variété des objets qu'il distingue; il suivra bien plus les analogies que les différences, et sera conduit à classer ses signes et ses impressions, par la même pente qui porte déjà l'enfant à classer les objets qui se ressemblent, soit en généralisant d'abord les noms individuels, soit en leur appliquant ensuite les noms de nombre, etc. Cette méthode, qui abrége et facilite singulièrement l'opération de dénommer comme celle de rappeler, sera donc une des premières habitudes de l'individu.

2° L'analogie qui règne dans le premier système des signes vocaux, doit influer d'abord sur le matériel même du langage, et secondairement sur les associations d'idées qu'il détermine.

Si les mêmes tons élémentaires sont fréquemment reproduits, et si leurs combinaisons sont assujetties à des lois uniformes, les touches correspondantes de l'instrument vocal acquerront, par la répétition continuelle du même exercice, une très grande mobilité. L'habitude fixera, sur un ton persistant, ces touches animées; et le système des mots ne roulera plus bientôt que sur lui-même, en excluant tout élément nouveau qui ne serait pas dans son analogie. Il en sera donc ici comme de tous les

mouvements, de toutes les opérations qui se répètent le plus souvent; à mesure que l'habitude nous les fait exécuter avec plus de promptitude et d'aisance, elle y restreint nos facultés, et les empêche de s'étendre hors du même cercle. On sait la peine que l'on a (surtout à un certain âge) à articuler les mots d'une langue étrangère; elle ne peut être comparée qu'à la facilité automatique dont on parle sa langue maternelle.

Supposons donc maintenant que, par les effets réunis de l'analogie et de l'habitude (1), l'individu soit parfaitement familiarisé avec le système des signes articulés qu'il s'est fait, et voyons quels seront les résultats de cette facilité extrême, qu'il a pour trouver, rappeler et articuler les noms.

3° Dans le principe, lorsqu'il s'agissait de noter un objet, une impression ou une idée, il fallait chercher le signe, l'articuler lentement et avec un effort proportionné à l'inflexibilité de l'organe vocal, et en même temps fixer l'objet ou l'idée, ne pas les perdre de vue. Cette énergie d'une double attention, ce déploiement simultané de la force motrice sur deux organes, ne pouvait que favoriser

<sup>(1)</sup> Plus il y a d'analogie sensible entre les signes, plus on passe facilement de l'un à l'autre, moins il faut de répétitions pour en retenir les suites, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. L'analogie entre le signe et l'objet, réveille aussi naturellement l'idée de ce dernier; mais lorsque les noms ont perdu toute trace de l'imitation et de l'analogie premières, leur association entre eux, et avec les idées, n'est plus absolument que l'ouvrage de l'habitude.

l'association, approfondir l'empreinte de l'image et du signe, et préparer en même temps la netteté de représentation de l'une, et la facilité du rappel de l'autre; mais il pouvait arriver aussi que la difficulté d'articulation concentrât trop exclusivement l'attention sur le signe, et alors celui-ci demeurait isolé dans la mémoire; son rappel n'était plus qu'un simple mouvement; il ne donnait aucune prise sur l'image, qui se voilait au regard de la pensée. Au contraire, lorsque le langage s'est transformé en habitude, la rapidité avec laquelle les mots se présentent et s'articulent, comme d'eux-mêmes, laisse la force motrice inactive, ne développe point l'attention, ou la fait glisser avec une égale légèreté sur le signe et sur son idée : le premier pourra donc ensuite échapper au rappel, comme l'autre à la représentation, ou les deux facultés demeureront respectivement dans leur état d'indépendance; l'imagination ne sera point réglée par les signes, ou les signes seront à vide et sans objet.

Lorsque l'individu, par exemple, préoccupé d'un côté par la vivacité et l'attrait des images, est entraîné de l'autre par la familiarité des termes associés, le faible degré d'attention qu'il accorde aux signes ne permet pas aux images de s'approprier au rappel; elles n'auront donc brillé quelques instants que pour disparaître ensuite comme des météores, sans qu'il soit possible de retrouver leurs traces; ou si l'activité du cerveau qui les a pro-

duites, les ramenait encore, l'individu, n'y ayant point attaché ses signaux de reconnaissance, croirait les voir pour la première fois (1). Il doit donc bien se méfier de cette extrême facilité du langage; car s'il n'y prend garde, l'habitude tend, par là même, à le ramener à son premier point de départ, à l'aveugler sur l'origine et le nombre de ses propres

(1) C'est ce qui nous arrive souvent à nous-mêmes. Comme une ancienne et longue habitude nous a parfaitement familiarisés avec les signes écrits ou parlés, toute notre attention se concentre ordinairement sur les idées; et quoique nous n'en prenions connaissance que par le moven des mots ou des caractères qui les représentent, ceuxci disparaissent complètement, ou la perception en est devenue si légère, qu'elle est effacée aussitôt que produite. Il arrive de là, ou que les idées nous échappent avec les mots, et que nous oublions ce que nous avons lu, ou que ces mêmes idées, reproduites, sont considérées ensuite comme nouvelles, comme sortant du fond de notre propre pensée ( quoiqu'elles ne soient, comme on dit quelquefois très-improprement, que des réminiscences ). Il n'en serait point ainsi, si nous rappelions en même temps les signes ou les caractères, car ceux-ci nous reconduiraient par la liaison des idées, au livre, au nom de l'auteur; il en est ici comme des jugements (dont nous avons parlé chap. 3, 1re. part.) par lesquels nous reconnaissons les objets ou les personnes que nous avons déjà vus ; l'incertitude sur leur identité, dure jusqu'à ce que quelques-uns des signes, associés à la perception principale, se présentent à la mémoire; mais, aussitôt que nous pouvons rappeler le nom, ou une circonstance de lieu, de temps. nous prononçons avec confiance. Cela prouve bien, comme nous l'avons déjà observé, que le jugement de réminiscence n'est pas inhérent au caractère de l'impression renouvelée, mais qu'il se fonde absolument sur l'usage des signes, ou mouvements associés.

Remarquons aussi que nous rappelons ordinairement bien mieux ce que nous avons lu dans une langue étrangère; parce que nous sommes obligés alors d'insister davantage sur les signes, et que la traduction qu'il faut faire avant de parvenir à l'idée, développe doublement la force motrice, rend l'empreinte plus profonde, etc.

opérations, à intercepter enfin cette communication intime qu'il voulait toujours entretenir avec sa pensée; s'il n'y prend garde, l'absence de tout effort, dans le mouvement vocal, va endormir l'attention et la distraire même des images, comme l'articulation sentie tendait auparavant à l'y réfléchir : alors toutes les associations pécheront par trop de légèreté; les séries de mots se succéderont inutilement dans la mémoire, ou entraîneront les idées dans leur course, sans qu'il reste aucun vestige des unes ni des autres; ou bien enfin l'individu, méconnaissant les fonctions de ses signes, ne s'apercevant plus de l'action qu'il exerce dans le rappel, . finira par le confondre avec l'exercice passif de l'imagination, et se laissant aller au torrent, oubliera qu'il est doué d'une force pour réagir sur sa pensée et se modifier lui-même..... Mais, préoccupés des effets que produit sur nous-mêmes, dans nos communications, la grande habitude du langage, nous oublions qu'un solitaire qui aurait créé ses signes, et ne s'en servirait que pour lui, serait bien moins exposé à de tels inconvénients; d'ailleurs, une réflexion continuelle le fera veiller toujours sur les liens qui unissent ses signes à ses idées, de peur qu'ils ne se relâchent au point de paraître isolés, ou qu'ils ne se resserrent de manière à se confondre; effets de l'habitude également pernicieux, comme nous aurons lieu de nous en convaincre par la suite. Arrêtons-nous encoré sur

quelques autres formes d'association du langage, pour arriver aux conséquences que nous voulons déduire de tout ceci.

4º Nous avons supposé jusqu'ici que l'individu ne donnait des noms qu'aux objets ou aux images de ses perceptions; mais les secours puissants qu'il retire de ses signes, les avantages, les progrès qui en résultent, devront le porter à les étendre à tout ce qu'il peut sentir, distinguer, ou concevoir en luimême. Il lui semble en effet qu'il approprie, qu'il incorpore, en quelque sorte, à sa pensée, tout ce qui y tient par un nom : ce nom est comme un cadre, ouvrage de ses mains; il circonscrit le tableau, le lui rend plus cher, et en éloigne ce voile d'indifférence, que l'habitude répand sur les objets familiers. Puisqu'il a fait l'épreuve du pouvoir des signes pour rappeler et fixer plusieurs impressions qui lui échappaient, comment ne tenterait-il pas surtout de soumettre au même pouvoir ces sensations, ces modifications affectives, qui fuient si vite, et qu'il serait si heureux de retenir, de raviver à son gré? Il a donc (et de très-bonne heure sans doute) des signes expressifs des diverses sensations qu'il peut éprouver dans ses organes, et, en général, du plaisir, du bien-être, de la volupté; il en a aussi pour la douleur, le mal-être, etc. Toute nuance un peu tranchée du sentiment peut avoir un nom distinct dans sa mémoire; mais ce n'est pas tout d'avoir le nom, il faut que son association avec la chose signi-

fiée soit tellement fixe, qu'il ne puisse s'en séparer dans le rappel, et que le même acte volontaire, qui s'exerce directement sur le signe, puisse faire revivre l'image dans le cerveau, ou l'impression affaiblie dans l'organe; sans cela il ne reste qu'un son vide, un simple mouvement. Mais, pour que l'association eit pu d'abord se former de cette manière intime, et amener par suite de tels résultats, il faut, comme nous l'avons observé déjà, que la force motrice se soit également et simultanément déployée sur les deux termes; que l'impression et le signe aient été embrassés dans une attention (active) commune. Or, ici la nature des choses exclut cette égalité, cette liberté d'attention; et les mêmes causes organiques, qui privent la sensation de signes premiers volontaires, l'empêcheront encore de s'associer régulièrement avec les signes artificiels réunis.

En effet, la modification affective, actuelle, a-t-elle un certain degré de vivacité? comment songer, ou vaquer librement à l'opération qui doit la noter ou la circonscrire? Est-elle faible et indifférente? elle disparaît, et se perd dans l'acte même qui tend à la fixer. Après que la sensation n'est plus, certaines circonstances accessoires et perceptibles, par elles-mêmes, pourront, il est vrai, en réveiller le souve-nir: l'individu, saisissant cette réminiscence plus ou moins confuse, lui donnera-t-il un signe? Mais alors que fera-t-il de plus qu'augmenter le nombre des accessoires préexistants, sur lesquels se fondait

déjà la réminiscence, et la fortifier par un signe nouveau? signe disponible à la vérité, et qui servira (comme un monument que l'on visite à volonté) à lui attester qu'il a été modifié dans telle occasion, dans telles circonstances qu'il se représente, mais sans pouvoir réveiller rien de semblable à la modification passée, encore moins en reproduire l'idée.

Cependant il peut arriver que, dans certaines dispositions physiques, le rappel du signe associé excite dans les organes une sorte de frémissement, produise même une sorte d'effet électrique sur tout le système; ce n'est point encore là une *idée* de sensation, mais une affection très-réelle, présente, sur le renouvellement de laquelle le signe n'aura jamais un pouvoir direct et constant.

La fonction des signes associés à des sentiments, ou des modifications affectives quelconques, sera donc ou nulle, on excitative, et sous ce dernier rapport, toujours variable et indéterminée; elle différera donc bien essentiellement de la fonction représentative, dont nous avons parlé en premier lieu: cependant, si l'individu ne réfléchissait pas, il se sentirait incessamment porté à les confondre; l'habitude lui ferait étendre, sans qu'il s'en aperçût, le pouvoir de ses premières associations réelles, à tout ce qu'il aurait pu, dans la suite, revêtir de signes; et il croirait fermement avoir des idées, toutes les fois qu'il trouverait des mots dans sa mémoire. Cette

illusion dominerait surtout la pensée, lorsque les noms se rattacheraient à des idées vraiment archétypes, à des concepts purement imaginaires, à des êtres fantastiques, mystérieux, moteurs de craintes ou d'espérances, etc. Mais n'anticipons pas sur ce que nous devons dire ailleurs, et ne poussons pas plus loin une fiction qui, invraisemblable dans le fonds, ne nous en a pas moins fourni des résultats directement applicables aux premières habitudes de notre langage.

Résumons - les ici en peu de mots, et concluons : 1° Que les signes articulés, secondairement associés avec les perceptions, remplacent les mouvements premiers, devenus insensibles par leur répétition continuelle, renouvellent l'activité de con-science, perdue ou voilée par l'effet de l'habitude, approprient les impressions à la faculté motrice du rappel, et les font passer du domaine de l'imagination sous celui de la mémoire.

2° Que l'extrême facilité et rapidité du langage tend à ramener de nouveau à un aveugle mécanisme, toutes les opérations auxquelles il sert de fondement, à en obscurcir l'origine, à en faire méconnaître la nature et le nombre; que cet effet de l'habitude correspond à l'affaiblissement progressif de l'effort vocal, ou de la détermination motrice, et nous cache les liens qui unissent nos signes à nos idées (comme il nous dérobe ceux qui existent entre les mouvements ou les déterminations premières du

tact, et les impressions visuelles); que c'est ainsi que nous parlons trop souvent à vide, en croyant penser, ou que nous pensons avec la rapidité de la parole sans nous douter de sa nécessité (comme nous ne croyons pas à la nécessité d'intervention du tact, dans les jugements de la vue); effets dont nous verrons bientôt les conséquences.

3° Que dans tous les cas où il s'agit d'associer un signe à une perception, ou à une image déterminée, c'est toujours la faute de l'individu, de sa précipitation, de sa légèreté d'habitude, si l'association est irrégulière ou mal faite, et le rappel sans effet représentatif. Mais tous ses efforts d'attention sont inutiles, ou cette attention volontaire est ellemême impossible, lorsqu'il veut étendre le pouvoir de ses signes hors des bornes de la représentation; car la nature, qui n'a pas donné de signes de rappel aux sensations ou modifications purement affectives, ne veut pas que l'art soit plus puissant qu'elle.

4º Dans l'association des signes et des idées, il importe donc de distinguer les obstacles qui peuvent provenir de la nature de l'un ou l'autre des termes à associer. L'effort ou la détermination du mouvement (signe) peut avoir trop ou trop peu d'intensité; l'impression peut être trop faible ou trop affective: il n'y a d'association régulière possible, que dans le développement égal et simultané de la force motrice sur les deux termes; ce qui

suppose qu'ils lui sont tous les deux également soumis ou appropriés.

Ces résultats nous conduisent à distinguer actuellement différentes fonctions des signes, et autant de modes parallèles dans l'exercice de la faculté qui consiste, en général, à les rappeler.

Si les signes sont absolument vides d'idées, ou séparés de tout effet représentatif, de quelque cause que provienne cette isolation, le rappel n'est qu'une répétition simple de mouvements; j'en nommerai la faculté mémoire mécanique.

Lorsque l'association se trouve exactement fondée sur les conditions dont nous avons parlé, et qui seules peuvent la rendre utile, le rappel du signe étant accompagné ou suivi immédiatement de l'apparition claire d'une idée bien circonscrite, je l'attribuerai à la mémoire représentative.

Le signe exprime-t-il une modification affective, un sentiment, ou encore une image fantastique quelconque, un concept vague, incertain, qui ne puisse 
être ramené aux impressions des sens (source commune de toute idée, de toute notion réelle), et qui, 
par là-même, jouisse d'une propriété plus excitative, le rappel du signe, considéré sous ce dernier 
rapport, appartiendra à la mémoire sensitive.

Ces trois facultés ne sont que trois modes d'application de la même force motrice qui rappelle; mais elles différent essentiellement, tant par la nature des objets et, pour ainsi dire, des matériaux sur lesquels elles s'exercent, que par les habitudes très-remarquables que leur exercice répété peut faire contracter à l'organe de la pensée; c'est ce que je me propose de rechercher dans les chapitres suivants.

#### CHAPITRE II.

DE L'EXERCICE ET DES HABITUDES DE LA MÉMOIRE MÉCANIQUE.

Les sons ou tons articulés, considérés en euxmêmes, et abstraction faite de toute valeur représentative actuelle, ne sont que de simples produits de la force motrice : s'ils diffèrent des autres mouvements volontaires, proprement dits, c'est parc e que ceux-ci ne se manifestent à la conscience que par cette impression particulière d'effort qui se proportionne toujours à la résistance ou à l'inertie des organes; tandis que le son est doublement sensible à l'individu qui l'émet volontairement, et par ce même effort, et par la perception que l'ouie en reçoit. Retenir, rappeler des sons, exercer la mémoire mécanique, ce n'est donc que retenir et répéter une suite de mouvements; aussi cette mémoire des mots est-elle la première en exercice; c'est celle de nos facultés dont la culture est la plus simple, la plus assurée, la plus extensible dans ses produits; son accroissement est aussi sensible, et paraît suivre les mêmes lois que celui des forces musculaires.

Les habitudes de cette faculté mobile, la manière dont elles se contractent, les effets qu'elles produisent, portent l'empreinte du plus parfait mécanisme, et indiquent elles-mêmes leur origine. C'est ce dont nous allons juger, en appliquant au sujet actuel ce que nous avons dit en général de la répétition de nos mouvements.

I. Soit donnée une série de mots à apprendre (comme on dit) par cœur, ou à réciter dans un ordre fixe et déterminé; que ces termes soient intelligibles, et représentent des idées liées entre elles, ou non, cela importe assez peu au but présent; car il faudrait également concentrer toute son attention sur le matériel des sons ou caractères; autrement, on retiendrait bien le sens de telle phrase, de tel discours; mais, par cela même qu'on s'en serait approprié les idées, il deviendrait souvent impossible de les exposer précisément dans les mêmes termes, ou dans le même ordre, et on aurait ainsi manqué le but proposé. C'est donc exclusivement de l'association successive de tels mouvements vocaux, qu'il importe de s'occuper : pour cela, d'abord il faut insister sur chaque articulation (1), déployer un certain degré d'effort, imprimer, en un mot, à l'organe qui est là le principal intéressé, les déterminations qui doivent faciliter son jeu. En répétant plusieurs fois le même exercice, l'instrument vocal se monte peu à peu sur un ton persistant. L'atten-

<sup>(1)</sup> Ne pas se contenter de la récitation mentale, comme on dit quelquefois très-improprement; car l'esprit n'est là pour rien; il erre souvent ailleurs, pendant que cette prétendue récitation mentale a lieu.

tion ou le déploiement de forces nécessaires, dans le principe, pour exécuter chaque mouvement en particulier, diminue progressivement; bientôt le ressort animé jouera de lui-même à la plus faible impulsion: le rappel s'exerçant simplement sur le premier terme, tous les autres viendront se ranger à la file dans leur ordre, sans être appelés, sans qu'il soit même possible de les écarter. C'est bien là la légèreté, la promptitude, l'automatisme des mouvements d'habitude.

En articulant les formules habituelles, la pensée est donc oisive ou distraite, et le mécanisme n'en va que mieux; une attention superflue enrayerait sa mobilité, comme une force trop grande, et disproportionnée à la résistance, roidit les muscles et empêche leur jeu.

La fixité qu'ont acquise les déterminations vocales, la presque indépendance actuelle où elles sont, de la volonté qui les forma dans le principe, nous expliquent comment il est si difficile d'intercaler de nouveaux termes, de changer l'ordre, la vitesse (1) de succession; la mesure, l'accent, l'élévation ou l'abaissement de la yoix sur certaines syllabes, etc., quand tout tout cela se trouve converti

<sup>(1)</sup> De là résulte souvent une sorte de bégayement, de bredouillement ou d'embarras dans la parole, que l'on conserve toute sa vie, après en avoir contracté l'habitude dans l'enfance, par le mécanisme de la récitation : c'est là un des moindres inconvénients de cette pratique pédantesque, qui était si fort en usage dans nos anciens colléges.

en mécanisme par une longue et fréquente répétition : ainsi se trouve justifié le titre que nous avons donné à cette espèce de Mémoire.

2° Celui qui a fait aujourd'hui telle quantité de mouvements, sera capable d'en supporter demain une plus grande, et ainsi de suite : comme celui qui a porté tous les jours le veau naissant finira par porter le bœuf, de même celui qui a retenu par cœur dix lignes en un jour, peut en apprendre douze le lendemain, etc.; et on s'applaudit de ces progrès matériels qui se mesurent, pour ainsi dire, à la toise... Ce n'est pourtant pas de cette manière que se mesurent les vrais progrès de l'intelligence; ce n'est pas ainsi, et en avançant, pour ainsi dire, dans une même ligne droite, que se développe la force pensante; ses ressorts délicats veulent être maniés avec un peu plus de soin et de précaution; ils sont sujets d'ailleurs à plus de perturbations et d'anomalies dans leur jeu.

Cependant, quelque généralement extensibles que soient ces forces mécaniques, l'habitude même les fixe et les circonscrit dans certaines bornes : des dispositions générales, ou de la direction particulière qu'elle a imprimées à notre force motrice, dépendent toujours les degrés de difficulté ou d'aisance, de peine ou d'attrait que nous éprouvons, quand il s'agit de passer d'une espèce ou d'une série de mouvements, d'actes ou d'impressions, à une série nouvelle. L'analogie seule peut, dans ce cas,

nous ménager des secours, des points de repos, nous rendre le passage facile et le changement agréable.

L'analogie des sons, des mots, comme celle de toute espèce d'impressions, d'idées, etc., ne peut être fondée que sur leur identité partielle, sur la reproduction fréquente des éléments semblables qui les composent. Y a-t-il plusieurs de ces éléments communs entre deux termes ou deux suites, l'organe préoccupé de l'une est déjà tout disposé à se prêter à l'autre. C'est tout à la fois changement et constance, variété et uniformité; de là la facilité, l'attrait (1). Au contraire, faut-il passer d'une série familière à une autre opposée, ou qui ne renferme aucun élément commun, il faut faire violence à toutes ses habitudes; de là les difficultés, la peine. Lorsqu'on est accoutumé, par exemple, à ne réciter que des vers, on apprend, en général, assez difficilement la prose; et, en général, on a bien plus de dispositions pour retenir les poëtes. Les désinences semblables, le retour périodique des mêmes syllabes, surtout le rhythme, la mesure, sont autant d'analogies, qui donnent des ailes à la mémoire; l'oreille, frappée comme par une suite de coups égaux et répétés, dans les mêmes intervalles, trans-

<sup>(1)</sup> On sait avec quelle facilité et quel attrait l'oreille et la voix, qui sont liées par la communauté des habitudes, passent d'un ton fondamental à son octave, sa quinte, ou sa tierce, qui y sont renfermées; ou de tel mode au relatif, déterminé par les notes communes que porte son accord.

met ces. vibrations isochrones, au centre moteur, qui, naturellement disposé à les admettre (1), y coordonne son action propre, et contracte aisément l'habitude de les reproduire, avec une précision, une régularité particulières.

Quoique le rhythme de la poésie ne soit qu'un résultat du choix et de l'arrangement des mots, il est

(1) Comme plusieurs mouve ments organiques, tels que ceux du pouls, de la respiration, sont assujettis à une certaine régularité ryhthmique, peut-être n'aimons-nous tant, au dehors, la mesure et la périodicité, que parce que nous en portons, pour ainsi dire, le type constant au dedans de nous-mêmes : et ne serait-ce pas en vertu d'une loi particulière de notre vitalité, que les organes sensibles et moteurs ( et celui de la pensée, qui les représente tous et en est l'abrégé) admettent si aisément des habitudes périodiques?

Il y a un exemple singulier (rapporté par Plots, Natural history of Stafordshire) qui prouve la force de ces habitudes : un idiot qui demeurait dans le voisinage d'une horloge, s'amusait à en compter les coups, chaque fois qu'elle sonnait. L'horloge étant venue un jour à se déranger, cet idiot ne continua pas moins à en remplir les fonctions, et à compter également les heures, en même nombre et dans les mêmes intervalles. Cet exemple est peut-être moins extraordinaire par la circonstance de l'idiotisme. Il est certain que la force de l'habitude est proportionnée à la limitation des facultés, ou au pétit nombre d'impressions et d'idées que nous recevons par les sens, ou par l'action de la pensée ; et cela nous explique la ténacité des habitudes, dans les idiots, les vieillards, comme chez les hommes qui sont privés du bienfait de l'instruction et condamnés à des travaux purement mécaniques. J'observerai sur ce dernier sujet, que le principe de la division du travail qui active tant l'industrie et devient la source des richesses générales d'une nation, comme l'a prouvé Smith, nuit aussi peut-être, dans les mêmes rapports, au développement des facultés intellectuelles et morales des classes ouvrières, - qui deviennent entre les mains de l'art, et par l'effet d'habitudes promptement acquises, des automates aveugles, et de véritables machines.

remarquable qu'il se retient souvent indépendamment de ces mots, se transforme avant eux en habitudes, et devient ainsi le premier mobile de la mémoire (numeros memini si verba tenerem, Virg. Eglog.). Le rhythme est aux habitudes de l'oreille, ce que la symétrie est à celle de l'œil.

3º Les moyens que nous venons d'indiquer, en même temps qu'ils étendent et facilitent l'exercice de la mémoire mécanique, peuvent aussi fournir de puissants secours à la faculté représentative; l'analogie qui règne, même dans les formes matérielles des signes, favorise également, comme on sait, la netteté de représentation des idées auxquelles ils sont associés. Mais il est des circonstances qui se lient exclusivement au mécanisme dont nous nous occupons ici, et qui sont propres à le convertir en habitude dominante.

Ces circonstances peuvent se tirer encore du caractère particulier des signes usuels; en second lieu, de la manière dont ces signes sont entrés d'abord dans la mémoire, et des fonctions qu'ils continuent à y remplir en se répétant.

A. Les mots parlés ou écrits peuvent avoir un caractère propre à fixer ou concentrer sur eux l'attention, au lieu de la réfléchir sur les idées : par exemple, si leur articulation était d'abord trèspénible; si leurs éléments tirés des touches les plus rudes de l'instrument vocal, se trouvaient cumulés sans analogie sensible dans des expressions longues

et embarrassées. Apprendre à parler, à retenir seulement les mots de sa langue, serait une grande affaire, et comme on n'en aurait contracté l'habitude qu'à force de travail et de temps, on continuerait, encore par habitude, à s'occuper bien davantage des signes que des choses, on alimenterait sans cesse la mémoire mécanique, ses produits auraient toujours de la vogue et de l'importance, et les sciences de mots seraient en honneur.

Au contraire, des articulations douces, brillantes, sonores, sont bientôt appropriées à l'organe vocal, dont elles entretiennent la flexible mobilité; mais elles flattent si agréablement l'oreille, qu'on les retient encore pour elles-mêmes; c'est comme une suite de tons mélodieux qui font oublier le motif du compositeur. La sensibilité de l'ouïe est ainsi exercée, mais la pensée demeure oisive et s'habitue à l'in action.

C'est ainsi que la mémoire mécanique peut s'accommoder des deux extrêmes. Ses habitudes se fortifient aussi de l'usage des signes arbitraires, après qu'ils ont perdu les traces de leur origine et que leur première empreinte sensible se trouve effacée. Les conventions qui fixent leur valeur sont trop souvent vagues, on les ignore ou on les oublie; il faut toujours un certain travail pour remonter vers elles, et il est si facile de retenir des mots, d'en parcourir rapidement les séries. Une langue écrite (par exemple comme celle des Chinois) force à penser en lisant, tandis que notre écriture nous conduit seulement à la parole articulée, qui trop souvent elle-même ne nous mène à rien.

B. La plupart des mots que nous avons appris dans notre enfance n'ont été d'abord que de simples habitudes de l'oreille et de la voix. La mémoire mécanique a formé presque toute seule notre premier vocabulaire (j'entends celui qui s'étendait au delà de nos besoins et des objets qui frappaient immédiatement nos sens); une éducation mal entendue s'est emparée de ces matériaux informes, tels que le hasard ou les circonstances les avaient présentés, et a construit avec eux. Nous savions déjà articuler assez de mots vides de sens, et notre éducation secondaire a-t-elle eu souvent d'autre objet que de grossir et d'étendre ce premier magasin? n'est-ce pas presque toujours avec des mots insignifiants qu'on apprend à lire, écrire, traduire, réciter, etc.? Quel aliment pour la jeune intelligence! Sans doute il eût été heureux pour nous, presque tous tant que nous sommes, d'avoir été sourds-muets jusqu'à l'âge de raison, et d'avoir eu des Sicard pour instituteurs; nous n'aurions pas connu le joug des habitudes mécaniques de la mémoire, ni cette triple enceinte de termes vides de sens qu'il nous a été ensuite si pénible de franchir (1).

<sup>(1)</sup> J'allais m'étendre un peu plus sur ce sujet, mais j'ai songé à tout ce qu'en a dit l'éloquent philosophe de Genève, et je me suis

Les effets qui résultent de l'exercice exclusif de la mémoire mécanique sont faciles à apercevoir, et une expérience trop constante les rend assez manifestes.... La rapidité progressive des termes articulés empêche le plus souvent tout retour réfléchi vers les idées, qui demeurent nulles ou vagues et indéterminées. La facilité dégénère en automatisme, exclut tout effort d'attention. La pensée languit, ses forces se perdent, son organe devient incapable de remplir ses véritables fonctions; tout se passe, pour ainsi dire, hors de son sein; rien n'arrive ou ne persiste dans sa substance intime, rien ne part de ses profondeurs. Comme dans ces tempéraments athlétiques (s'il m'est permis d'user ici d'une comparaison qui peut être fondée jusqu'à un certain point), où le principe de la vie se concentre dans les muscles, accroît leur volume, leur masse, et n'étend les opérations matérielles de la force qu'aux dépens des fonctions les plus relevées; l'intelligence,

arrêté... On ne saurait trop déplorer, sans doute, que la sublime raison de ce philosophe n'ait pas eu encore sur l'esprit de ceux qui dirigent l'instruction publique, le même ascendant qu'eut, dans le temps, sa pathétique éloquence sur les cœurs des mères de famille. Plus on étudiera la génération de nos idées et l'ordre de filiation de nos facultés, plus on se convaincra de l'excellence du plan qu'il trace, pour former et développer les premières habitudes de l'intelligence; mais, pour bien apprécier ce plan, pour s'en pénétrer, il faut avoir médité les principes de l'idéologie; et on aime mieux, en général, critiquer cette science sans l'entendre, que de l'étudier pour en saisir les utiles applications; cela est plus commode.

étouffée ici par une mobilité sans objet, ne croît qu'en surface, en bouffissure, et manque toujours de la vraie énergie, celle qui prend sa source dans une sensibilité justement tempérée par la force.

## CHAPITRE III.

## DE L'EXERCICE ET DES HABITUDES DE LA MÉMOIRE SENSITIVE.

I. La nuance qui sépare la mémoire mécanique de la mémoire sensitive est, dans certains cas, assez difficile à saisir. C'est comme le passage de la nuit, où l'on ne voit rien, à la lueur faible et incertaine du crépuscule, qui égare la vue parmi les ombres et les fantômes.

Du rappel d'un mot tout à fait vide d'idées au rappel d'un autre mot, accompagné d'un je ne sais quoi qui n'est pas idée, mais qui est quelque chose de plus qu'un son, qu'un simple mouvement, la différence doit être souvent insensible, surtout si ce je ne sais quoi disparaît dans la rapidité de l'articulation et ne laisse pas plus de traces dans la pensée que le souffle échappé des lèvres.

La mémoire mécanique roule dans la sphère uniforme des mouvements articulés; son exercice est simple, ses matériaux sont à peu près de même nature, ses habitudes constantes, faciles à reconnaître et à signaler.

Mais, à partir de ce vague extrême qui confine au néant, jusqu'à ces sentiments énergiques, impétueux, que tels mots (quoique également vides de représentation) ont acquis le pouvoir d'exciter, la distance paraît grande; les nuances sont très-multipliées, les termes singulièrement variés et hétérogènes. Dans l'extrême variété de ces termes et de leurs produits sensitifs, nous nous attacherons principalement à ceux qui peuvent le mieux nous déceler le caractère de la faculté qu'ils alimentent. Mais auparavant il est nécessaire de remonter encore aux premières associations du langage, pour y chercher les causes qui donnent aux signes tantôt une acception si mobile, si incertaine, tantôt un pouvoir excitatif si énergique et si constant. De là se déduiront aisément les diverses habitudes qui doivent naître de l'usage et de la répétition continuelle des signes de cette espèce.

1º Plusieurs de nos termes ont été destinés, d'abord à exprimer des sensations ou modifications affectives, des appétits, des besoins, des sentiments. C'est là ce qu'un instinct premier nous entraîne à manifester involontairement, et nous saisissons ensuite les signes conventionnels qui peuvent nous en fournir les moyens disponibles, avec d'autant plus de promptitude et de facilité, qu'ils se confondent presque avec les mouvements ou actions que la nature seule avait auparavant employés à la même fin.

Notre première langue est donc nécessairement celle des sensations. Mais pour peu que nous continuions à la suivre et à l'adopter par choix, son usage pourra produire des habitudes aussi funestes au développement de l'intelligence, que ses effets de *réclame* avaient d'abord été utiles et nécessaires à la conservation et au maintien de la vie physique.

La langue des sensations, et en général du sentiment, ne saurait être représentative (comme nous l'avons vu); elle ne comporte point l'exactitude et la froideur de l'analyse, n'a pas besoin d'ailleurs de précision pour être à peu près entendue, s'accommode même très-bien du vague et de l'indétermination, et retire quelquefois de là ses plus grands effets; il n'est point enfin au pouvoir de l'homme de lui donner aucune fixité; ici toute mesure, tout module constant lui échappe. Et comment le signe conserverait-il en effet quelque valeur fixe, lorsque la chose exprimée varie sans cesse? Supposons, par exemple, que l'on attache un nom à une odeur, une saveur, à une sensation simple quelconque ( dégagée, s'il est possible, de tout ce qui n'est pas elle), cette modification agréable dans sa nouveauté, devient indifférente ou déplaisante par l'habitude : ce n'est donc plus la même, et cependant on lui conserve le même nom. Un vieillard se servira des mêmes termes, pour exprimer ces sentiments, ces plaisirs qu'il goûta dans la fraîcheur de ses organes: croit-on que les signes aient toujours pour lui la même acception? C'est donc par un jugement bien illusoire, par une habitude profonde dont nous indiquerons ailleurs les effets, que nous transportons l'identité du signe et la fixité des circonstances perceptibles associées à la modification qui n'est plus.

Si nous nous bornions donc à parler de ce que nous avons senti, nos expressions seraient toujours, ou à peu près vides, ou du moins très-vagues, indéfinies et indéfinissables. La répétition continuelle du même langage nous ferait une habitude de l'indétermination ou des illusions de plusieurs genres, et par là même absorberait toute capacité, toute vérité de représentation, toute énergie réelle de la pensée.

Tels seraient les effets généraux de la langue molle et incertaine des sensations. Mais l'exercice de la mémoire sensitive se fonde encore sur des termes qui ont un pouvoir singulier d'excitation sur divers signes d'idées archétypes, qui acquièrent dans la pensée une consistance souvent égale à celle des objets réels, et un empire toujours supérieur. L'énergie de ces effets va croissant, par la répétition ou le rappel disponible des mêmes sons articulés; et de là naissent les habitudes les plus profondes, les plus opiniâtres, celles dont il importerait le plus de reconnaître les causes pour en détourner ou modérer la terrible influence.

Ici se présente, sous une autre face, la même question que nous nous sommes déjà proposée (dans le chap. 4 de la section précédente).

« Comment se fait-il que certains sentiments, loin

« de se flétrir par l'effet ordinaire de l'habitude, « acquièrent au contraire une force, une vivacité « croissante, par le rappel fréquent des signes asso-« ciés qui les expriment....? » On peut appliquer à la question présente tous les résultats que nous a fournis la première; car le fond du sujet est bien le même, il se compose d'éléments semblables; mais ici, la persistance des habitudes s'accroît encore, les effets s'étendent et se compliquent par l'intervention des signes disponibles que l'individu peut reproduire à chaque instant, et dont il s'électrise lui-même, par les idées fantastiques particulières qui se rallient à l'usage de ces signes, et n'existeraient point sans eux; enfin, par les diverses combinaisons qu'ils fixent ou déterminent, les comparaisons et les jugements qu'ils motivent. C'est sous ces nouveaux rapports que nous examinerons les matériaux et les habitudes de la mémoire sensitive (1)!

II. L'être sensible et moteur est *imitateur* par instinct. Les mouvements, les gestes, l'accent, le ton, toutes les démonstrations extérieures de ce qui

<sup>(1)</sup> J'ai cru devoir distinguer cette faculté de l'imagination, parce que cette dernière est plus en tableaux, et l'autre plus en sentiments; et qu'il me paraît d'ailleurs nécessaire de distinguer, par des noms différents, l'acte du rappel par les signes articulés, de la reproduction spontanée ou déterminée par les signes, soit naturels, soit extérieurs; enfin parce qu'il m'a semblé qu'on pouvait attribuer avec fondement à la faculté que j'ai ainsi désignée, plusieurs espèces de produits qui n'appartiennent, ni à l'imagination, ni à la mémoire, dans le sens qu'on a coutume d'attacher à ces termes.

l'environne, le frappent de bonne heure et attirent son attention; il est entraîné à imiter, à répéter tout ce qu'il voit faire, et ses organes mobiles contractent le pli de plusieurs actions, bien longtemps avant que sa pensée ne soit capable d'en saisir le but ou d'en pénétrer les motifs (1).

Ces actions, ces signes extérieurs que l'enfant imite, sont liés (dans l'esprit de ceux qui lui servent de modèles) à des sentiments; ces sentiments le sont peut-être à quelques idées, et les sentiments comme les idées, à des sons articulés qui expriment en même temps et les uns et les autres; l'enfant saisit d'abord les mouvements et le mot par le même principe d'imitation; bientôt sans doute, par un autre effet sympathique, il éprouvera le sentiment; mais l'idée (si elle existe) étant toujours la plus difficile, la plus éloignée et la moins intéressante à connaître, ne viendra que tard, et demeurera peut-être toujours flottante et incertaine (2).

- (1) Il ne serait pas impossible que la même chose eût lieu dans les animaux, qui se dirigent aussi en partie par imitation: par exemple. la poule fuit en apercevant l'épervier, ses poussins fuient avec elle et contractent peut-être l'habitude de la fuite (dans la même occasion) avant celle de la peur, et celle de ce sentiment avant l'idée expérimentale du danger qui servirait de motif, si l'instinct seul n'en tenait pas lieu.
- (2) C'est ainsi que les manières ( qui ne sont, comme on l'a dit, que des habitudes du corps) contractées de très-bonne heure, par la force d'imitation, se forment avant les mœurs, et les mœurs avant les idées, ou notions des rapports moraux, qui devraient leur servir de fondement.

C'est ainsi encore que les diverses cérémonies, formules, ou pra-

Que l'on frappe souvent, par exemple, les oreilles d'un enfant de certains termes correspondants à des idées archétypes quelconques; que l'on joigne à cette articulation d'autres signes ou mouvements du corps, du visage, qui expriment la vénération, le respect, l'admiration; ou l'effroi, la crainte, l'horreur, le mépris, etc. L'enfant, assurément, n'attache point d'idées nettes à tout cela; mais il répète et retient fort bien les mots, les gestes, les attitudes qui le conduiront bientôt à éprouver quelques nuances des sentiments qu'ils expriment, et cela en proportion du développement de sa sensibilité, que ces circonstances même peuvent rendre plus précoce.

Lorsque, par l'effet d'une répétition assidue, ces sons, ces mouvements et ces sentiments se sont étroitement associés ensemble, tel mot qui vient ensuite frapper l'oreille ou se présenter à la mémoire, détermine, comme par une force involontaire et mécanique, la même action dans les organes moteurs et l'excitation accoutumée dans le système

tiques religieuses qui ne sont encore, pour les premiers âges, que des habitudes des sens, ou du corps, influent ensuite puissamment sur les sentiments et les idées qui s'y joignent, les fortifient et les perpétuent; voilà pourquoi les manières et les religions qui sont entées sur elles, survivent souvent aux mœurs, comme les mœurs et les manières survivent aux idées, aux institutions, ou aux causes générales qui les ont fondées. Aussi les institutions qui réunissent cette triple force de l'habitude ont seules un caractère de durée et d'éternité.

sensible. C'est ainsi que des exemples répétés et d'anciennes habitudes entraînent la plupart des hommes à admirer, à s'extasier, à frémir, à trembler, à s'indigner, à se passionner enfin de toutes manières, sur les mots les plus insignifiants, les plus vagues, les plus vides d'idées, et qui, par la violence même des sentiments qu'ils excitent, sont condamnés à demeurer toujours dans l'indétermination la plus complète.

Si les termes ainsi appris et rangés parmi les premiers matériaux de la mémoire sensitive, vont se rallier à des êtres invisibles, jugés ou supposés existants dans les profondeurs du temps ou de l'espace, l'imagination s'en empare bientôt comme de ses aliments propres, et se hâte de les nuancer de quelques couleurs, de les revêtir de quelques formes : cette représentation, plus ou moins confuse, fortifie le jugement d'existence réelle (voy. la note, chap. IV) et donne un motif à la crainte ou à l'espérance. Dès lors, les images prennent un nouvel ascendant; le jugement qui les réalise en reçoit une nouvelle force; toutes les déterminations s'approfondissent par leur durée, par la répétition des mêmes signes, des mêmes causes qui leur ont donné naissance. Ainsi l'on croit d'abord à ce qu'on imagine, on croit d'autant plus que l'on sent, et qu'on aime à sentir (même à avoir peur); lorsqu'on a cessé d'imaginer, on croit encore aux mêmes mots, par habitude, et parce qu'on ne se souvient plus des motifs premiers

et matériels de sa croyance. C'est ainsi que les enfants, et tant d'hommes enfants, ont appris à croire fermement à l'existence des sorciers, des revenants, des fées, des génies, du tartare, de l'élysée, etc. Lorsque des associations de cette nature, où l'imagination et le sentiment entraînent le jugement ou la foi, ont été cimentées par une longue habitude, c'est alors que les mots qui les ont fixées par une longue répétition, semblent doués d'une puissance magique surnaturelle; leur articulation', leur rappel, ébranlent le système entier, comme d'un coup électrique. Comment donc ces termes [pourront-ils supporter dorénavant l'examen froid et réfléchi, le coup d'œil sévère et calme de la raison? Interrogera-t-elle les fondements d'une croyance aveugle? Mais elle s'arrête involontairement devant ces titres nominaux que leur ancienneté consacre; elle tremble et s'humilie. Pèsera-t-elle à sa balance une foule de notions confuses qui flottent au gré des habitudes, des préventions, des préjugés aveugles de l'enfance? mais ces termes, en frappant l'oreille ou la vue, font vibrer encore quelque ancienne corde sensible, et le philosophe redevient enfant. En vain il lutte contre cette terrible force, en vain il croit s'être affranchi de ses liens, et percer avec toute la liberté et la profondeur de sa réflexion, jusqu'aux régions pures de la vérité; les premiers produits de la mémoire sensitive se glissent peut-être sans qu'il s'en aperçoive parmi les éléments d'une sage analyse; et l'ouvrage

construit avec ces matériaux hétérogènes, sera comparable à ces vieux édifices réparés, où l'œil attentif démêle encore les traces des formes gothiques et – bizarres que tous les travaux et les talents de l'architecte n'ont pu entièrement effacer. Telle est la force des premières habitudes!

III. Si nous rapportons encore à la mémoire sensitive tout terme qui, dénué de capacité représentative quelconque, excite néanmoins quelques sentiments plus ou moins énergiques, plus ou moins obscurs ou confus, nous trouverons un vaste champ ouvert à l'exercice et aux habitudes de cette faculté dans les abstractions, les rêveries, les hypothèses des philosophes (ou de ceux qui ont longtemps usurpé ce titre), et surtout dans les comparaisons illusoires sur lesquelles ils ont souvent bâti de vains systèmes.

Lorsque, transportant à des concepts chimériques quelques unes des propriétés, et par suite, les noms mêmes des objets familiers (1), ils détournent la valeur des signes, les font passer d'abord, à dessein, du sens propre et naturel, au figuré et à l'abstrait; puis, par l'habitude même de les considérer sous

<sup>(1)</sup> L'habitude détermine toujours le choix de nos termes de comparaison, parmi les noms des objets les plus familiers; elle nous crée ainsi de fausses analogies, des ressemblances souvent tout à fait illusoires. On en voit à chaque instant des exemples dans la conversation des hommes qui exercent différentes professions : ils trouvent partout quelque rapport avec leur art, et font des applications continuelles de leurs termes techniques. C'est toujours par la même cause, dont nous parlions (chap. 3 de la première partie).

ce nouveau rapport, oublient ou méconnaissent leur première origine; lorsque, à force de contempler le sensible dans l'abstrait, ils finissent par les identifier ou les confondre; lorsque enfin leur imagination, mise en jeu par le vague, l'incertitude et le double sens des termes, jette un reflet trompeur sur des ombres, et leur imprime la couleur, la consistance de la réalité;..... font-ils autre chose qu'étendre le domaine de la mémoire sensitive, accroître (par des expressions mixtes, par des noms simples devenus mystérieux) le nombre de ses matériaux, fortifier enfin des habitudes dont la durée et la vogue de leurs systèmes suffiraient pour montrer toute l'opiniâtreté?

Les visions systématiques des philosophes, les illusions séduisantes des poëtes, les besoins de l'imagination, et, avant tout, ce pouvoir des premiers signes d'habitude qui nous entraîne à juger de l'identité par les analogies les plus imparfaites (voyez chap. 3, 1<sup>re</sup> part., art. 1<sup>er</sup>), tout a contribué à altérer le titre des termes d'abord représentatifs, à les faire passer insensiblement, et par un effet même de l'habitude, du propre au figuré, du sensible à l'abstrait, de l'imitatif à l'arbitraire : de là ont dû résulter, dans les communications ordinaires, plusieurs abus du langage à peu près semblables à ceux qui ont servi de fondement aux systèmes abstraits des philosophes. Lorsque le sens figuré est devenu propre, par l'emploi répété qu'on

en a fait, la première empreinte sensible étant absolument effacée, le signe n'a plus exercé qu'une fonction arbitraire et a dû souvent dégénérer en un pur mécanisme, comme nous l'avons observé dans le chapitre précédent; mais, avant d'atteindre ce degré, il est souvent arrivé, sans doute, ce qui nous arrive à nous-mêmes lorsque nous transportons par choix, et peut-être sans nécessité, le nom d'un objet sensible à une idée abstraite. L'expression métaphorique semble nous éclairer alors d'une double lumière, l'une directe, l'autre réfléchie; mais ces deux espèces de rayons peuvent se croiser dans la pensée, qui, se trouvant ainsi éclairée par un faux jour, ne voit rien de distinct et demeure indécise, ou, n'apercevant que des apparences trompeuses, prend une fausse direction et laisse la réalité pour suivre des ombres; cette incertitude, ces illusions, ces surprises, qui sont si propres à exercer le sentiment, affaiblissent d'autant la faculté de représentation. L'usage répété et immodéré des figures. augmentant toujours le nombre des expressions vagues et indéterminées, fortifiera donc les habitudes de la mémoire sensitive et les rendra prédominantes.

En général, plus une langue abondera en tropes de toute espèce, allégories, métaphores, inversions, etc., plus les signes y rempliront une fonction excitative, et plus leur usage constant favorisera l'exercice de la faculté dont nous parlons. Les systèmes abstraits, les visions systématisées, dans tous les genres, y naîtront et s'y propageront comme dans leur élément naturel; ce sera la langue favorite des séducteurs et des ennemis de la raison humaine; elle pourra fournir aux uns des armes, aux autres des talismans.

La répétition des signes exclusivement propres à exciter le sentiment (et on voit qu'ils peuvent produire cet effet de bien des manières) parvient à modifier, en quelque sorte, l'organe de la pensée, comme l'usage des irritants factices modifie et dispose les organes internes ou les centres de sensibilité. La pensée s'attache de même à ses mobiles habituels d'excitation, les réclame, les appelle sans cesse, ne peut plus se passer d'eux ni sortir de leur enceinte, et cependant elle se dégoûte de tous les aliments de bon suc et perd, si l'on peut s'exprimer ainsi, la faculté de les digérer. Aussi voyons-nous ces hommes accoutumés à se repaître de chimères, repousser opiniâtrément tous les produits de la raison éclairée, comme des éléments hétérogènes à leur nature.

Pour exprimer les habitudes (ou les dispositions constantes de la pensée) qui naîtraient de l'exercice répété de la mémoire mécanique, nous avions pris pour terme de comparaison cette espèce de tempérament où les forces motrices dominent et absorbent les forces sensitives; nous rapporterons maintenant les habitudes dont nous venons d'indiquer

la formation et les effets généraux à cet autre tempérament, où la sensibilité prédomine sur le mouvement. Quoique ces dispositions paraissent opposées entre elles, elles ont néanmoins pour résultats communs l'entraînement de la volonté, l'incapacité d'attention et de réflexion, l'inertie de la faculté représentative. Voyons comment cette dernière faculté peut naître et se fortifier par la répétition des moyens propres à ramener et à maintenir l'équilibre des forces.

## CHAPITRE IV.

DE L'EXERCICE ET DES HABITUDES DE LA MÉMOIRE REPRÉSENTATIVE. INDICATION DES MOYENS PROPRES A FORMER CES HABITUDES.

Mémoire ou rappel des signes, mémoire ou représentation des formes et des figures, voilà peut-être où vont se réduire, en dernière analyse, toutes les opérations, tous les produits réels et consistants de ce que nous avons appelé l'intelligence humaine.

Les signes ne peuvent avoir de valeur représentative que par les idées auxquelles ils sont associés; les idées (en prenant ce mot dans son acception propre et directe) ne peuvent être que les images ou copies des perceptions, et il n'y a de perception réelle que des formes, des figures et des sons (voyez l'Introduction); tout le reste fuit comme l'ombre. « Par levibus ventis volucrique simillima somno.' »

Nos perceptions, nos idées et nos signes dérivent de la même source, appartiennent à la même classe d'impressions actives; on peut donc, sous ce rapport, les considérer comme éléments homogènes; et, en effet, la facilité avec laquelle ces éléments s'unissent, la persistance, la durée et la clarté toujours égales dont jouissent leurs composés, ne peut

dépendre que de leur nature, de leurs propriétés intrinsèques; l'art peut bien les rapprocher, les mettre en contact, mais ne détermine point l'affinité, la force d'agrégation qui leur est propre.

Le signe articulé et l'objet visible ou tangible, par exemple, auquel ce signe s'attache, sont deux perceptions également distinctes, également fixes et disponibles; la force motrice peut se partager entre les deux termes, les envelopper dans le même acte, sans qu'il y ait là de perturbation sensitive qui arrête ou distraie son déploiement. Le même exercice peut être continué ou répété, selon la volonté de l'individu. Les conditions premières d'une association étroite et durable se trouvent donc parfaitement satisfaites (voyez le chap. 1er, 2e sect.). Désormais la présence de l'objet déterminera le rappel du signe, et ce rappel provoquera l'apparition de l'image. La fonction est commune et réciproque (1); le rappel se facilite par la familiarité de la perception, et la représentation par la fréquence du rappel volontaire. La mémoire, s'appuyant ici également sur le signe qui conduit à l'idée et sur l'objet qui ramène au signe, aura donc un double mobile; ses habitudes acquerront aussi une double persistance. Les noms ne seront point à vide et ne lais-

<sup>(1)</sup> Cette réciprocité n'a point lieu dans les signes des sensations; une odeur, une saveur ou une modification intérieure, que je sens actuellement, me fait bien rappeler le nom associé; mais j'aurai beau articuler le nom, je ne ferai point revivre la sensation.

seront dans la pensée aucun nuage qui ne puisse être promptement dissipé par de nouvelles expériences; enfin (et cet avantage inestimable est exclusivement attaché à la classe de nos impressions perceptibles) la fixité de l'image correspond à celle du signe articulé disponible ou à la permanence du signe écrit, dessiné, etc., comme la valeur constante de ce signe repose à son tour sur l'invariabilité de l'objet qu'il représente; il n'y a point là d'illusions, de prestiges, ni d'habitudes mécaniques. Fixée par ces instruments admirables, que le besoin ou le génie inventèrent, et dont elle-même a facilité l'usage, l'habitude produit la persévérance dans la pensée comme la nature l'entretient au dehors. Heureux si tous les matériaux de nos connaissances, tous les éléments de nos combinaisons étaient toujours aussi solides, aussi inaltérables!

Les besoins variés de l'être sociable et indéfiniment perfectible, l'activité propre à la pensée, le développement et l'extension que procure à ces besoins, à cette activité, l'emploi constant et continuellement répété des signes du langage, entraînent bientôt l'individu hors du cercle trop étroit des perceptions, des images et des signes directement associés à leurs objets; partant de ces éléments comme de points fixes, il les soumet à de nouvelles opérations, les élabore, les combine, les groupe, les sépare d'une infinité de manières. Qu'est-ce qui pourrait mettre des bornes à sa puissance? Il a le

mouvement en lui-même, la matière dans les signes, et il crée.... ou plutôt il arrange, il forme le nouveau monde de ses idées avec les matériaux extraits du monde réel. En habitant l'un, il ne doit donc jamais oublier l'autre; il doit y chercher et pouvoir toujours y retrouver le nombre, la qualité, la place des éléments qu'il en a tirés. Or, c'est la mémoire représentative qui peut seule fournir ces indications; c'est d'elle que dépend la liberté de communication des deux mondes, et le passage qu'elle fournit est toujours d'autant plus prompt et plus assuré qu'elle a été plus fréquemment appelée à visiter et à vérifier en détail les parties du composé idéal, ou que ces parties elles-mêmes sont moins altérées, moins déguisées, plus rapprochées enfin de leur origine sensible.

Pour apprécier la nature des fonctions de la mémoire représentative, dans l'emploi de ces termes ou composés secondaires, pour juger de la facilité avec laquelle elle peut remplir ces fonctions, et reconnaître les habitudes qu'elle contracte par la répétition de ces divers exercices, il ne sera plus inutile d'examiner (ou du moins d'indiquer ici rapidement) quels sont, dans les principales classes de nos idées composées, les caractères particuliers qui les approprient davantage à la faculté dont nous parlons.

Ecartons d'abord de cette dénomination d'idée tout ce qui se rapporte à l'exercice du sentiment,

tout ce qui appartient à la fonction excitative du signe; si ce dernier n'est pas un son vide, il ne pourra exprimer qu'un objet représentable, ou susceptible d'être ramené aux représentations claires des sens (par une chaîne plus ou moins longue d'opérations d'analyse, etc.).

1º Prenons pour premier exemple les termes des notions morales, qui nous offrent la double propriété sensitive, que nous avons indiquée dans le chapitre précédent, et représentative, dont nous nous occupons maintenant. Ces termes, comme on sait, embrassent sous eux des idées de différente espèce, qui admettent plusieurs sortes d'éléments composés eux-mêmes, etc.; en sorte qu'il est toujours plus ou moins difficile de les ramener aux perceptions simples et primitives des sens. Cependant, comme le fonds réel et principal de ces idées ne peut jamais être tiré que des perceptions mêmes, combinées et transformées de diverses manières, il n'y a point de doute que la mémoire ne puisse contracter l'habitude de les représenter exactement à l'aide de leurs signes; et avec d'autant plus de clarté, de promptitude et d'aisance, que les mêmes combinaisons auront été plus soigneusement exécutées, plus souvent répétées, et surtout que les exemples qui en ont déterminé la formation, se seront plus fréquemment reproduits au dehors. Ces exemples, en effet, quoique composés d'un très-grand nombre de circonstances, se circonscrivant alors dans un

même tableau, deviennent l'objet d'un seul, ou de plusieurs actes rapidement successifs de la mémoire représentative. C'est ainsi que nous nous représentons, avec la vitesse de la parole, ce qui compose, en général, le matériel de différentes actions ou circonstances, que nous sommes accoutumés à rattacher à tel terme de morale (aussi n'est-il guère de vertus ou de vices qui ne puissent être représentés par des images sensibles; aussi la morale est-elle susceptible d'être mise en tableaux; et c'est ainsi peut-être qu'elle atteint le mieux son but). Mais les termes dont il s'agit ici ne sont pas seulement destinés à représenter le matériel des actions avec leurs circonstances perceptibles, ils indiquent de plus des rapports de plusieurs genres, et la plupart de ces rapports sont de telle nature, qu'ils ne doivent et ne peuvent point être mesurés (comme tout ce qui porte, à plus juste titre, le nom de rapport), mais bien sentis; tel est, par exemple, le rapport d'un fils à son père, dans le mot parricide; celui d'obligé à son bienfaiteur, dans le mot ingratitude, etc.

Il faut bien distinguer le tableau ou la représentation claire que se fait notre esprit, des actions et circonstances morales, liées à un signe; du sentiment dont nous pouvons être affectés par le rappel du signe, ou par la représentation du tableau. Ces deux derniers actes, dépendant des habitudes de la mémoire ou de l'imagination, peuvent en acquérir la constance et la fixité; mais le sentiment est très-

sujet à varier dans chaque individu (et souvent dans le même en différents temps), selon les dispositions physiques, le tempérament, le degré de développement moral, qui se proportionne à celui d'une sensibilité plus ou moins exercée; enfin selon l'éducation première et l'expérience acquise des biens et des maux de la vie, expérience qui peut seule faire concevoir ou partager ces biens et ces maux, et déterminer pour eux notre sympathie ou notre aversion. Quelquefois même (comme nous l'avons déjà vu) ce sentiment, ne se fondant sur aucune représentation, aucune idée, s'attache uniquement au son articulé, qui tient d'une première habitude d'imitation le pouvoir de l'exciter. Enfin il est toujours possible de définir l'idée: les analyses ou combinaisons antérieures, fréquemment répétées, peuvent faciliter à la pensée les moyens d'en retenir et d'en embrasser les nombreux éléments; mais le sentiment échappe, par sa nature même, à la puissance de ces moyens artificiels, qui lui sont étrangers, et ne sauraient pas plus le captiver que le faire naître.

Il en est du beau moral comme du beau physique (1); on peut apprendre à saisir et à juger l'en-

<sup>(1)</sup> L'imagination, toujours appuyée sur l'habitude, nous crée des modèles ou prototypes du beau moral comme du beau physique (voyez le chap. 3 de la prem. partie), et nous apprenons également à juger, par une comparaison rapide avec ce modèle, de la bonté, de la régularité et de la convenance des actions qui nous frappent. Mais il peut y avoir ici deux modèles bien différents: l'un, qui correspond aux actions, aux caractères que nous avons le plus commu-

semble d'un tableau, par une application prompte et facile des règles de l'art, dont on a l'habitude; mais on n'apprend point de même à en sentir vivement les beautés. Peut-être parviendrait-on à faire concevoir à un Asiatique, par exemple, les idées réelles que nous pouvons attacher aux termes patriotisme, honneur, etc.; mais il serait tout aussi difficile de lui en inspirer les sentiments, que de lui faire partager les goûts physiques et sensuels appropriés à nos climats et aux premières habitudes de nos sens (1).

nément observés dans la société où nous vivons, détermine les jugements habituels portés sur la convenance ou la propriété des actes : ici le juge, l'arbitre intérieur de la conduite morale, la conscience, se confond avec l'habitude et ne connait souvent d'autre règle que la mode, et c'estfainsi que les actions les plus comdamnables en elles-mêmes passenten effet, dans une société corrompue, comme des modes, que chacun suit sans pudeur comme sans remords.

L'autre modèle se forme, comme celui du beau physique idéal, des impressions ou des exemples, toujours tirés, il est vrai, des objets qui nous environnent, mais choisis dans une nature moins imparfaite, et recueillis, fixés, exagérés ensuite par l'imagination, qui se compose un tableau unique des beautés ou des vertus éparses dans le monde moral, comme ce peintre ancien fit sa Vénus, en réunissant les beautés éparses des filles de la Grèce. La représentation fréquente, la contemplation assidue de cet archétype du beau moral, peut élever l'homme au-dessus de lui-même, lui faire atteindre le plus haut degré de perfection dont il soit susceptible, imprimer à sa sensibilité la direction la plus heureuse pour lui et pour ses semblables, lui faire une habitude des affections les plus douces, les plus bienveillantes, comme des sacrifices les plus grands et les plus généreux, lui créer enfin cette conscience épurée, qui juge avec infaillibilité, ou plutôt qui sent, recherche et saisit, comme par instinct, tout ce qu'il y a de bon, de beau et d'élevé dans notre nature morale.

(1) Nous pourrions déduire de ce qui précède deux conséquences,

Concluons que les termes des notions morales, que Locke a nommés modes mixtes, ont en général deux fonctions relatives, l'une aux habitudes de la mémoire représentative; l'autre aux habitudes ou aux dispositions sensitives. Nous avons vu comment ces dernières peuvent se former (chapitre précédent); les autres ne sont que des perceptions ou des images, simultanément associées entre elles et à un signe; cette association est d'autant plus difficile, et exige

qui sont en opposition avec les principes avancés par Locke (chap. 6 et suiv. du liv. 3 et suiv. sur l'Entendement ) : c'est que 1° les termes de modes mixtes ne sont point réellement archétypes, c'est-à-dire, formés sans modèle et sans règle, comme dit ce philosophe. Il n'y a que les images fantastiques, dont nous avons parlé, qui puissent être ainsi désignées; toutes les idées de modes mixtes que les législateurs ou les moralistes peuvent se former, sont toujours des copies d'actions diverses qui les ont frappés, ou qu'ils conçoivent comme possibles, d'après leurs expériences ou leurs habitudes : la seule différence qu'il y ait entre ces idées, et celle où l'on reconnaît une règle, un modèle, c'est que ce modèle permanent dans les substances, est fugitif dans les actions qui nous frappent au dehors simultanément, ou en différents temps, et que nous réunissons ensuite sous un signe. Vouloir imaginer arbitrairement des actions qui ne seraient point dans l'analogie des mœurs ou des habitudes de la société où l'on vit, c'est comme si l'on voulait imaginer la forme et la figure des habitants de la lune; ou ce serait imiter le peintre dont parle Horace : Humano capiti cervicem pictor equinam, etc.

2° S'il est vrai que les rapports moraux sont sentis et jamais mesurés; que les modes variables de notre sensibilité entrent toujours comme termes de rapport dans les jugements que nous portons sur le mérite des actions, il s'ensuit bien évidemment qu'il n'y a point de démonstration possible en morale, du moins dans le vrai sens que nous attachons au mot démontrer; il peut y avoir seulement description, énumération complète de toutes les idées d'actions, ou de circonstances perceptibles, que l'on a réunies sous un tel mot.

un nombre de répétitions d'autant plus considérable, que les éléments du tableau sont plus nombreux, plus variés, plus hétérogènes; et surtout enfin plus fugitifs, puisqu'ils ne vont point se rallier à aucun modèle extérieur et fixe: ajoutons encore que le sentiment excité par le rappel du signe, trouble et obscurcit souvent la netteté de représentation.

2° La mémoire représentative remplit encore les fonctions les plus importantes, les plus nécessaires, dans la formation régulière comme dans le rappel des termes de nos diverses idées abstraites, générales, et complexes mixtes de tout ordre (1); et d'abord dans leur formation, c'est elle qui fournit, conformément à ses habitudes acquises, les signes et les images, ou idées sensibles élémentaires, des objets perçus simultanément ou en différents temps: l'individu contemple alors, dans ces copies rapprochées, ce qu'il n'avait point aperçu dans les modèles; il établit dans son monde idéal un ordre, qui, transporté de nouveau au monde extérieur, en étend, en facilite singulièrement la connaissance. C'est ainsi

<sup>(1)</sup> J'aime à reconnaître ici les obligations que j'ai à l'ouvrage sur les Signes, du Cit. Degérando La théorie lumineuse que nous a donnée cet auteur estimable, sur la formation des idées abstraites et complexes de différents ordres, sur la distinction de leurs qualités ou propriétés diverses, sur les formes de nos jugements abstraits, etc., m'a été très-utile dans cette dernière partie de mon travail. En lui rendant ici ce qui lui appartient, je remplis un devoir; en lui exprimant ma reconnaissance, j'obéis au sentiment.

qu'il distribue ou range ses idées à côté les unes des autres, selon leurs diverses analogies, ou en abstrait les propriétés communes, forme de nouveaux groupes représentatifs de ces propriétés; donne à chaque groupe un signe particulier, qui devient ainsi le titre commun d'un plus ou moins grand nombre d'individus, et les détermine à venir se ranger sous ces étiquettes de genre, de classe, d'espèce, etc., comme dans autant de cases où il est toujours facile de les retrouver.

Les termes formés de cette manière, sur les rapports de la mémoire, sont encore confiés à son dépôt; c'est elle seule qui peut les représenter exactement, avec la valeur réelle qui leur a été donnée; son intervention habituelle, sa fidélité, peuvent seules prévenir les erreurs, les illusions et les habitudes opiniâtres, qui se rattachent si souvent à l'emploi vague et mécanique de pareils termes... Mais abrégeons des détails qui nous éloigneraient trop de notre but; prenons au hasard le signe d'une idée abstraite ou complexe, d'un ordre quelconque; s'il n'est pas un son vide de sens, ou une simple habitude de l'oreille, quelle pourra être sa fonction, sinon de rappeler un certain nombre déterminé de qualités sensibles, que la faible vue de notre intelligence, ne pouvant embrasser à la fois, saisira, ou percevra en détail, dans les signes ou idées intermédiaires qui se sont groupés pour former cette combinaison élevée, ou bien de nous retracer, et de

nous déterminer à parcourir de nouveau, dans un ordre inverse, la suite d'opérations, de comparaisons, que nous exécutâmes sur les représentations directes des sens ou de la mémoire, avant de parvenir au terme abstrait dont il s'agit?... Dans tous les cas, rappeler un faisceau, ou une série d'images, par les signes associés qui les fixent ou les circonscrivent; exercer la mémoire représentative.

Lorsque l'individu a fait lui-même ses idées, exécuté d'abord, avec les soins et l'attention nécessaires, puis fréquemment répété de la même manière, les opérations qu'elles supposent; lorsque enfin il a solidement attaché au premier anneau sensible le fil qui doit le diriger, il peut s'élancer hardiment dans les régions éthérées du monde abstrait; sa mémoire fidèle le ramènera au point de départ, avec toute l'assurance et la rapidité de ses heureuses habitudes.... Hors de ces conditions, c'est le vide, le vague de l'espace imaginaire, c'est le néant.

3° Ce qui rend les fonctions de la mémoire représentative si difficiles, si incertaines et si souvent nulles dans les opérations qui ont pour objet de former ou de résoudre les termes abstraits ou complexes mixtes, c'est surtout l'hétérogénéité qui règne entre les éléments combinés ou à combiner, entre les idées ou les qualités sensibles, primitivement séparées ou abstraites de diverses perceptions comparées, puis réunies sous un seul signe. Parmi ces qualités, s'il en est qui correspondent à des

modifications purement affectives, elles seront irreprésentables, et apporteront nécessairement leur indétermination dans les composés artificiels dont elles font partie. En les supposant d'ailleurs appropriées aux facultés perceptive et représentative, elles ne le sont pas toutes également, et ne comportent point la même distinction; enfin, quoiqu'il y ait une sorte d'affinité naturelle entre nos perceptions proprement dites, on ne saurait douter néanmoins qu'il ne faille plus de temps et d'habitude pour associer les impressions qui appartiennent à des sens séparés, que celles qui s'adressent ensemble au même organe (1).

Mais, s'il est un système d'idées qui prenne son origine dans une seule classe d'impressions, ou encore dans une même perception fondamentale, éminemment et toujours également distincte; si cette perception ne fait que se transformer, se répéter, s'ajouter à elle-même pour produire une variété infinie de modes et de combinaisons; si l'analogie et l'identité réelles qui existent entre ces modes et ces combinaisons déterminent, dans les signes conventionnels qui les expriment, une analogie et une identité telles que les opérations qui ont fixé la

<sup>(1)</sup> C'est ce que l'on voit par l'exemple des enfants qui apprennent à lire, suivant la méthode de Sicard; ils associent, avec bien plus de facilité, les caractères lisibles avec la peinture de l'objet, qu'avec les sons articulés; cette dernière association est utilement préparée par la première, qui lui sert d'intermédiaire, et abrége le travail.

valeur des premiers termes, ne fassent ensuite que se répéter suivant des lois constantes, pour produire les combinaisons les plus élevées, en sorte que l'on puisse toujours remonter et descendre avec une égale facilité, et par le même fil continu, de l'origine au sommet, du sommet à l'origine; enfin, si cette précieuse analogie se figure, se dessine à l'œil d'une manière permanente, et frappe l'ouie par une suite de désinences périodiquement égales, etc., nous trouverons dans ces conditions autant de mobiles appropriés à l'exercice et aux habitudes de la mémoire représentative.

A. Nos idées de modes simples ont leur source commune dans la motilité ou dans l'impression de résistance, base fondamentale de toute perception, de toute idée. Cette impression première, qui communique en partie à toutes les autres sa distinction et sa fixité, s'obscurcit elle-même en se combinant; mais si nous pouvons parvenir à l'isoler, à la dégager de tout mélange, elle recouvre sa clarté, et se présente sans nuage à l'entendement qui la saisit et la contemple (1).

La résistance se répète, se reproduit sans cesse dans tout ce que nous palpons, et même, quoique plus obscurément, dans ce que nous voyons, dans

<sup>(1)</sup> Ce degré d'abstraction, qui nous présenterait ainsi la résistance, dégagée de toute qualité, de tout accessoire sensible, nous est toujours d'autant plus pénible, qu'il lutte contre toutes ces habitudes des sens et ces associations simultanées, dont nous avons étudié les lois dans les premiers chapitres de ce mémoire. L'aveugle géo-

tous les pas, tous les mouvements que nous faisons hors de nous. Si nous écartons toute autre propriété sensible, pour ne considérer les corps que comme résistants ou capables de résister à notre effort, ils ne seront plus que des unités numériques (et l'idée de l'unité ne prend-elle pas en effet son origine dans une impression ou le souvenir d'une impression indivisible de résistance?); donnons un signe à l'unité ainsi conçue. Ce signe acquiert tout de suite la plus grande généralité, puisqu'il s'applique à tout ce qui résiste séparément, ou qui est un; et cependant il conserve sa clarté, sa détermination parfaite.

Rapprochons maintenant ou considérons à la fois dans deux objets, un et un, ou 1 et 1, et exprimons cette collection par un nouveau signe deux ou 2; rapprochons encore un autre un, et désignons par l'articulation ou le caractère trois ou 3, la collection de 2 + 1.... ainsi de suite jusqu'à cinq ou six.

La simplicité du rapport que nous considérons nous permet d'embrasser ou de nous représenter simultanément tous ces *uns*; nos premiers signes seront donc représentatifs; mais ils cesseront de l'être dès que nous leur ferons exprimer des collections supérieures. Que faisons-nous alors? nous

mètre est bien plus rapproché que nous de ce degré d'abstraction; aussi se distingue-t-il par la force et la netteté de ses conceptions, dans tout ce qui a rapport à la quantité: plus nous examinons de qualités ou de propriétés à la fois dans un objet, plus notre connaissance est confuse.

-arrêtant au dernier signe représentatif, nous confondons, ou supposons confondues en une seule, les unités qu'il exprime. Nous avançons ainsi, en répétant les mêmes opérations, nous arrêtant toujours au nombre où la représentation cesse, pour en faire l'unité d'un ordre supérieur, qui sera notée par un signe indicatif de cet ordre, et analogue à celui de l'unité simple, etc.; c'est ainsi que nous pouvons atteindre les combinaisons les plus élevées, sans perdre de vue la lumière directe qui nous éclairait dans les premières.

Les signes qui représentent chaque collection d'unités sont généraux comme celui de l'unité première; ils n'expriment que la répétition d'une même propriété simple, qui se retrouve partout, dans tous les objets qui s'offrent aux sens, comme distincts et séparés, quelles que soient d'ailleurs leur nature, leur dissemblance. Nous aurons donc à chaque instant l'occasion de répéter et d'appliquer les noms des nombres, et à force de les appliquer à tout, nous ne les appliquerons plus à rien; ils se détacheront d'eux-mêmes des objets résistants, subsisteront isolément dans la mémoire. C'est alors que les signes, ayant passé du concret à l'abstrait, cessent vraiment d'être représentatifs; tout roule sur le matériel des caractères qui s'adressent à l'œil ou à l'oreille. L'analogie parfaite que la nature du sujet a permis d'établir entre ces caractères et leurs diverses combinaisons, cette répétition continuelle d'un petit nombre de termes, ce cercle uniforme d'opérations et de formules, sont bientôt appropriés à la mémoire mécanique. Cette faculté peut diriger alors les calculs avec l'assurance, la rapidité et l'automatisme de ses habitudes; et si l'on n'y prend garde, elle tend à obscurcir l'origine des premières idées de nombres, à cacher le vrai fondement des opérations, à ruiner enfin toute faculté de réflexion.... Comment le calculateur routinier pourrait-il en effet soupçonner quelque mystère dans ces opérations, qu'il pratique en aveugle et avec tant de facilité? Ce n'est pas à lui, ce n'est même pas toujours au mathématicien préoccupé des résultats, et peut-être aussi aveuglé en partie par l'habitude, qu'il est réservé de connaître les finesses de la langue du calcul, de percer jusqu'à ses racines, et de dévoiler la métaphysique, profonde par sa simplicité même, qui a présidé à sa construction.

Tels sont les avantages inhérents à la nature des idées de modes simples, mais aussi les inconvénients qui peuvent résulter de l'usage habituel de leurs termes: ces idées sont les plus claires, les mieux appropriées à notre faculté représentative, les plus susceptibles d'une exacte détermination; mais, parce que leur objet est abstrait, l'idée se confond bientôt avec le signe (et l'habitude même tend à les identifier plus complètement): puisque tout se rapporte aux signes, la mémoire mécanique y trouvera

souvent un aliment; et comme l'analogie qui règne entre eux ramène fréquemment les mêmes opérations, que les formules apprises ou retenues d'avance s'appliquent à peu près de même à tous les cas, l'emploi continuel des mêmes procédés, des mêmes formules, pouvant dégénérer en une sorte d'automatisme, n'exercera plus l'activité de la pensée, et laissera languir ou perdre ses forces (1)

B. De toutes nos idées de modes simples, celles qui se rapportent à l'étendue ou aux propriétés uniformes de ce plan solide que nous mesurons sans cesse par notre mouvement progressif, sont toujours les plus clairement circonscrites dans notre mémoire, les plus dociles à la représentation, les moins sujettes à s'obscurcir dans le vague des signes ou le mécanisme des opérations dont elles font l'objet.

Les idées de nombre, de temps, ne s'acquièrent que par abstraction. Toute la lumière et la réalité qu'elles peuvent conserver dans notre pensée, dépendent des signes qui les expriment. L'idée d'étendue ne suppose que notre mouvement, et en est

<sup>(1)</sup> Que sera-ce, si l'on a appris les signes abstraits des nombres comme ceux des objets réels, et pratiqué longtemps par routine les opérations de l'arithmétique, sans avoir même une idée nette des premiers principes sur lesquels se fonde la numération? La science du calcul s'apprendra ensuite avec d'autant plus de difficulté et d'inexactitude, que la mémoire mécanique se sera emparée d'avance des termes numériques et de leurs premières combinaisons : les preuves en sont journalières, et viennent à l'appui de nos principes.

inséparable. Sans signes numériques, il n'y a que des unités simples ou des impressions qui se succèdent irrégulièrement et sans uniformité : sans signes artificiels, il y a encore une étendue mesurée figurée, représentable au sens et au souvenir par des points de divisions fixes, des marques, des notes prises et conservées dans la nature même.

Les divisions et classifications numériques ne sont rien, sans l'opération qui rappelle la valeur conventionnelle des termes qui les expriment. Les divisions de la durée n'ont rien de fixe hors de l'étendue; mais celles de l'étendue même sont actuelles, permanentes: elles frappent le sens, et se vérifient toujours exactement, par le concours des deux principaux organes de la perception auxquels elles s'adressent, du tact et de la vue (1).

Si l'on compare les idées abstraites des autres modes simples aux abstractions sensibles de l'étendue figurée, on verra combien ces dernières sont

<sup>(1)</sup> Supposons l'être moteur parcourant l'étendue solide, et y laissant l'empreinte de ses pas ; qu'au premier mouvement qu'il fait, à la première impression de résistance qu'il éprouve. il articule ou note un ; au second mouvement deux, etc., le dernier terme exprimera, dans la somme des mouvements et des pas qu'il a faits, les parties de l'espace libre qu'il a traversé, comme celles de l'étendue solide où il a empreint ses pas, et de plus le nombre d'impressions distinctes de résistance ( ou d'efforts ) qui se sont succédé depuis qu'il a commencé de se mouvoir : il a donc, dans ses signes, trois expressions, qui sont étroitement unies entre elles, et dont le mouvement perçu est le module commun. L'individu pourra s'arrêter à l'une de ces expressions, en faisant abstraction des autres ; mais, s'il veut considérer les rapports des parties de l'espace ou de la durée,

supérieurement appropriées à l'exercice de la mémoire représentative, et faites pour développer ses meilleures habitudes.

En séparant l'étendue des autres qualités du corps, on la dessine, on la représente à l'œil; en contempant ces images, nous ne sortons point du monde sensible; il semble, au contraire, qu'on n'ait fait qu'écarter le voile qui offusquait le regard, pour lui faciliter une perception plus distincte.

Les rapports des figures peuvent être saisis et perçus assez exactement par la vue seule, et en s'exerçant à ces comparaisons, le sens acquiert plus de justesse et de précision, et la pensée plus de rectitude.

C'est toujours sur les perceptions ou les idées mêmes qu'il s'agit d'opérer, et non point seulement sur les signes. Il n'y a pas là de formules toutes préparées, de termes évalués à l'avance; tout ce qui est démontré, conçu, ne peut l'être que sur une re-

ce ne peut être que dans les signes qui servent de point d'appui aux souvenirs confus de ses mouvements; il n'y a, hors de ces signes, aucune prise pour la perception, aucun moyen de division possible; l'étendue solide lui offre seule, dans les traces ou les distances égales de ses pas, des divisions permanentes, qui sont les signes sensibles et naturels des mouvements qu'il a faits, des impressions qui se sont succédé, ou des parties de la durée comme de celles de l'espace libre traversé. La perception ou l'idée d'étendue solide, étant immédiatement connue par notre propre mouvement, fournit donc des signes sensibles à toutes les idées de modes simples, et a sur elles la supériorité de détermination et de clarté, que ces dernières ont sur nos autres idées mixtes.

présentation actuelle du sens ou de la mémoire, et tout dépend de l'exactitude, de la fidélité de cette représentation, qui acquerra, sans doute, plus de promptitude et de facilité, par une répétition fréquente, mais que l'habitude ne saurait transformer en un pur mécanisme.

Les noms mêmes, associés aux figures, aux modifications diverses de l'étendue, servent à donner une prise utile, un appui nécessaire à la mémoire représentative. Ici le signe et l'idée sont si bien faits l'un pour l'autre, qu'une fois unis ils ne peuvent plus se séparer, leur correspondance mutuelle est toujours prompte, exacte, infaillible. La simplicité et la symétrie des figures frappent la vue aussi distinctement que le son frappe l'ouïe; ces perceptions également claires, deviendront également persistantes: aussi voit-on les plus jeunes enfants apprendre très-aisément à retenir et à appliquer les noms des figures simples de la géométrie. Rappellent-ils ensuite le nom, on s'assure tout de suite s'ils ont l'idée, en leur faisant tracer son objet, avantage inestimable et particulier à ce système d'idées. Heureux les enfants qui auraient le premier fond de leur mémoire garni de mots, dont ils pourraient ainsi figurer ou dessiner les représentations!... Dans des cerveaux qu'une première habitude aurait disposés de cette manière, les signes tendraient ensuite d'eux-mêmes à se rejoindre aux idées, comme les idées aux signes, les termes vagues ou vides ne trouveraient point de place pour s'y loger, et en seraient rejetés comme des matériaux hétérogènes.

II. En parcourant les principales classes de nos idées, nous avons donc rencontré celles qui sont les plus proprès à faire naître et à développer les habitudes de la mémoire représentative, à devenir, pour ainsi dire, le lait nourricier de l'intelligence. Cet objet est si important, que je demande la permission d'y insister encore quelques instants. Je ne crois point d'ailleurs m'éloigner de la question ni du but des philosophes qui l'ont proposée; et à quoi doit nous conduire en dernier résultat la connaissance de nos habitudes, si ce n'est aux moyens d'en former de bonnes?

Puisque l'intelligence est tout entière dans la faculté de représentation, c'est vers le développement de cette faculté que doit être entièrement dirigée l'éducation première; il s'agit de faire une habitude, un besoin premier de son exercice.

En proscrivant avec le plus grand soin tous signes, ou formules, et pratiques de récitation mécaniques (comme tout ce qui pourrait donner à la sensibilité une impulsion précoce et dangereuse (1), porter, en

<sup>(1)</sup> L'étude des langues anciennes dont on s'occupait d'abord exclusivement dans les colléges, et la manière surtout dont on s'y prenaît pour apprendre ces langues, étaient bien propres à faire une habitude de cette espèce de mécanisme dont nous avons parlé (chap. II). Après le rudiment, c'était la mythologie, puis les poëtes qu'on faisait expliquer, apprendre par cœur, réciter... Des poëtes tels que Virgile, par exemple, entre les mains des enfants de huit ou neuf

quelque sorte, dans l'organe de la pensée un principe vicieux d'irritation, l'accoutumer au vague, au mystère, aux fantômes de toute espèce, etc.), la première éducation se trouverait naturellement circonscrite dans l'enceinte des idées simples, claires, déterminées, ou toujours susceptibles de la plus exacte détermination. L'étude de l'arithmétique, de la géométrie élémentaire, jointe à la pratique constante du dessin (qui doit être la première langue écrite), fournirait la base fondamentale de tout l'édifice des connaissances subséquentes; mais il y aurait encore des précautions à prendre pour asseoir

ans! comment concevraient-ils quelque chose à ces figures, ces ellipses, ces inversions? quel sens peuvent avoir pour eux ces expressions fines, si délicates ou profondes du sentiment? et si elles en avaient un, si leur imagination séduite par le merveilleux de la fable et de l'épopée, commençait à prendre l'essor avant la naissance du jugement qui doit la régler; si la mémoire sensitive enfin se transformait en habitude, ce serait bien pire encore. (Voy. le chapitre III.) Malgré le respect que j'ai pour Condillac, je ne saurais croire que la lecture habituelle d'un poëte tel que Racine, faite par un enfant de huit ans ( c'était l'âge du prince de Parme son élève ), pût avoir les bons effets qu'il en attendait, et elle pouvait en produire de très-funestes. J'observerai encore à cette occasion que le cours de littérature devrait être le dernier dans l'enseignement gradue des écoles centrales; on ne devrait au moins y parvenir qu'après avoir suivi le cours d'idéologie et de grammaire générale, et.on serait conduit à ce dernier par l'étude préliminaire de l'arithmétique et de la géométrie élémentaire. Il serait même à souhaiter, que le professeur d'idéologie fût chargé de diriger ce cours, ou qu'il s'entendît au moins toujours avec celui qui le ferait; puisque c'est de la langue et des méthodes du calcul qu'il doit lui-même tirer ensuite les exemples les plus propres à éclaircir ou à confirmer la théorie des idées, du raisonnement et du langage.

cette base; ce n'est pas tout d'être fixé sur la qualité des matériaux, il faut, de plus, savoir les disposer convenablement entre eux.

Je voudrais, par exemple (et pour les causes précédemment énoncées), que les premières notions de géométrie précédassent la connaissance et la pratique de nos signes ou des méthodes ordinaires de calcul; les idées même des nombres pourraient être représentatives (en prenant, par exemple, une ligne pour unité, la divisant en parties égales, l'ajoutant à elle-même, etc.). La numération conçue, on ne s'arrêterait pas longtemps aux opérations sur les signes, crainte qu'elles ne dégénérassent en une routine aveugle. La théorie des proportions se démontrerait sur les figures mêmes, selon la méthode d'Euclide (1), qui pourrait être de beaucoup abrégée et simplifiée. En un mot, tout ce qui pourrait être démontré dans les perceptions ou les idées, le serait toujours de cette manière. On ne passerait de la représentation du sens au signe de la mémoire, du concret à l'abstrait, qu'avec lenteur et circonspection, et le signe, devenu abstrait, serait encore souvent traduit et ramené au sensible, d'où il a tiré son origine.

Ce ne serait qu'après avoir mis ainsi à des épreuves continuelles la faculté représentative, après s'être bien assuré de son exercice, que l'on pourrait recou-

<sup>(1)</sup> Voyez les éléments d'Euclide, liv. 5 et suivants.

rir, sans danger et avec succès, aux procédés expéditifs et faciles de nos méthodes de calcul. Ainsi les progrès de l'individu suivraient à peu près le même ordre que ceux de l'espèce savante; la jeune intelligence étendrait tous les jours ses forces en les exerçant, et, quand elle en viendrait à l'usage des leviers, on reconnaîtrait, à la manière dont elle saurait s'en servir, sa vigueur propre et naturelle.

Dans les démonstrations géométriques (dont on graduerait la longueur et les difficultés selon l'extension de la force pensante), je voudrais encore que l'élève, au lieu d'avoir toujours la figure sous les yeux, contractât l'habitude d'en percevoir les rapports dans le tableau conservé et retracé par sa mémoire. Il serait facile de juger (à la manière dont il s'exprimerait en démontrant) du degré de netteté et d'exactitude de ses représentations. C'est ainsi, et non pas seulement avec des mots, que l'on cultive la véritable mémoire.

Le même objet serait rempli par la pratique du dessin, si l'on exerçait l'élève à retracer ou à copier de téte les modèles qui l'auraient frappé dans la nature. Il se ferait ainsi une habitude de regarder plus attentivement, pour mieux retenir et mieux imiter; ainsi la perception et la mémoire se soutiendraient et s'alimenteraient l'une par l'autre.

Enfin, quel que fût le système d'idées dont on s'occuperait dans la suite, l'élève de la raison serait assujetti à retenir et à rendre toujours un compte

précis et fidèle des idées même, de leur enchaînement, de leur ordre de filiation, sans jamais s'asservir aux expressions employées par les maîtres ou les auteurs, en écartant les récitations purement mécaniques avec autant de soin qu'une méthode pédantesque en met ordinairement à les multiplier.

Je demande grâce pour cette digression, si c'en est une, en faveur du motif qui l'a suggérée. Mais, avant de rentrer dans les bornes précises de mon sujet, je prie qu'il me soit permis de faire encore quelques réflexions sur les rapports que peut avoir l'usage d'une langue particulière avec les habitudes de la mémoire représentative (1).

III. La pratique des langues qui réunissent la double analogie des signes entre eux et avec les idées, seconde de la manière la plus heureuse la formation et le développement des habitudes dont nous parlons. Lorsque le mot peint l'idée et que l'idée peint le fait, ces trois éléments, unis en un même faisceau, se prêtent un appui réciproque dans la pensée.

<sup>(1)</sup> Les formes de nos langues maternelles sont les premiers mobiles des habitudes de notre pensée, qui prend nécessairement l'empreinte de cette espèce de mouls dans lequel elle tourne sans cesse. On ne peut traiter une question d'idéologie, sans toucher d'un côté à la physiologie, si l'on veut creuser un peu le fond du sujet, et de l'autre à la grammaire, si l'on en considère les formes extérieures et sensibles. Je sens qu'en prenant la question actuelle sous ce dernier rapport il y aurait plusieurs choses importantes à dire, mais la nature de mon plan ne me permet là-dessus que des observations superficielles.

Si les idées analogues sont représentées par les formes ou les désinences sensibles des termes articulés, si les combinaisons identiques des faits se peignent dans celles des mêmes caractères ou sons élémentaires, la mémoire suivra la pente facile des habitudes de l'oreille et de la voix. Il n'y a point ici de mécanisme à craindre; lorsque le but est certain et que la route est sûre, que risque-t-on de s'y laisser entraîner?

La langue de la chimie moderne est bien propre ici à nous servir d'exemple; on en retient les termes avec autant de facilité qu'on saisit les idées; jamais les unes ne s'isolent des autres, et l'on ne peut pas plus apprendre la langue sans la science, que la science sans la langue. Aussi, plus l'on se familiarise avec cette dernière, et plus l'on se sent de dégoût pour les expressions vagues, trompeuses, insignifiantes de la vieille doctrine, plus on se fait une habitude, un besoin de la détermination exacte des signes qu'on emploie et des idées qu'elles expriment. Aussi l'étude de la chimie pneumatique me paraîtelle devoir heureusement concourir avec les moyens précédemment indiqués pour former les habitudes de la mémoire représentative.

Quoique nos langues usuelles, destinées à représenter ou exprimer toutes sortes d'idées et de combinaisons aussi étendues qu'hétérogènes, ne comportent point cette analogie exacte qui n'appartient qu'aux sciences, dont l'objet est circonscrit

dans une même espèce d'éléments ou dans un ordre uniforme de combinaisons et de rapports; cependant, en comparant ces langues diverses, on s'aperçoit aisément qu'elles réunissent différents caractères plus ou moins propres à seconder ou à troubler le calme et la netteté de représentation des idées.

Sagesse dans les tours, sobriété dans les figures, précision et clarté dans l'expression, uniformité dans l'ordre de construction; des articulations ni trop rudes, ni trop douces, ni trop flatteuses à l'oreille.... des caractères semblables pourront renforcer la faculté représentative de tout ce qu'ils ôteront à la vivacité de l'imagination, à l'énergie du sentiment.

La fixité de construction doit avoir surtout une influence marquée sur les habitudes de la mémoire dont nous parlons. Cette faculté trouve en effet un double exercice dans l'opération qui consiste à rappeler en même temps et les mots et l'ordre dans lequel ils doivent être arrangés; l'habitude de cet ordre fixe doit être même d'autant plus difficile à former, qu'elle tend à mettre un frein à l'imagination et à modérer ses saillies. Mais, dès qu'elle est contractée, la pensée s'asservit à la règle, la suit sans contrainte et avec une sorte de nécessité. Sans doute, les avantages qui résultent de cet assujettissement volontaire sont bien préférables à une liberté désordonnée et licencieuse.

L'image principale se représentant d'abord par son signe (qui est amené le premier dans l'ordre direct (1) de la construction), la pensée se fixe sur cette image et s'arrête à la contempler, comme l'œil se fixe au dehors sur l'objet le plus frappant avant de parcourir les accessoires qui l'environnent. Les accessoires intellectuels se déroulent de même selon leur rang, dans le tableau de la parole, se réfléchissent la lumière, sont examinés en détail et par ordre, sans que l'empressement, l'impatience d'arriver à un terme attendu, inconnu ou plus attrayant, portent à franchir les intermédiaires qui l'éloignent.

La sensibilité exaltée, l'imagination rebelle, tendent-elles quelquesois à bouleverser l'ordre de la raison et à entraîner la parole, une habitude plus forte les contient, il s'élève un conflit momentané, et de l'opposition des forces résulte l'équilibre, le calme.... On ne parle bien qu'en se possédant; on apprend à se maîtriser en apprenant à bien parler, et la parole elle-même accuse le désordre et le vide de la pensée. Heureux le peuple chez qui les habitudes du langage peuvent s'identifier ainsi avec celles de l'ordre, de la sagesse et de la raison!

L'exercice répété de la mémoire représentative

<sup>(1)</sup> Ces mots ordre direct, ordre naturel, appliqués par plusieurs grammairiens à notre construction, portent peut-être eux-mêmes l'empreinte de la puissance de l'habitude. C'est en effet l'habitude qui nous rend cet ordre fixe dans l'arrangement des parties du discours, si facile, si nécessaire même, qu'il est bien pour nous une seconde nature. Nous ne concevrions pas comment il pourrait y avoir d'autre arrangement possible, si nous ne connaissions pas d'autre langue que la nôtre; ce préjugé d'habitude est peut-être entré pour beaucoup dans la fameuse dispute au sujet des inversions.

doit avoir sur les dispositions fixes de la pensée les mêmes effets qu'a en général sur celles des organes sensibles et moteurs, un emploi modéré et justement proportionnel de leurs forces, qui n'en laisse aucune partie inactive, et qui jamais ne les excède. Comme la fonction propre de l'intelligence est de circonscrire nettement les images et de les rattacher à des signes, elle remplira toujours cette fonction d'une manière d'autant plus imperturbable, qu'elle s'en sera fait de bonne heure une habitude, une nécessité (or, c'est à ce but essentiel que tendent tous les moyens indiqués dans ce chapitre); la continuité d'un tel exercice met en valeur toutes les parties de l'organe central; multiplie et fortifie leurs communications, n'en laisse prédominer aucune, mais, au contraire, les maintient dans cet équilibre, cette correspondance exacte, qui constitue la vraie capacité intellectuelle, et forme, pour ainsi dire, le tempérament tempéré de la pensée.

## CHAPITRE V.

COMMENT LES HABITUDES DU LANGAGE OU LA RÉPÉTITION FRÉQUENTE DES MÊMES TERMES, FONDENT D'ABORD NOS JUGEMENTS D'existence réelle, et transforment ensuite crux que nous pouvons porter sur les rapports de nos termes ou de nos idées.

Toutes les impressions contemporaines, tous les mouvements qui se sont constamment répétés ensemble, s'unissent si étroitement et contractent une telle adhérence, qu'ils ne peuvent plus s'isoler, mais s'appellent sans cesse, se remplacent, et souvent se confondent au regard de la pensée. La même loi d'association, le même pouvoir de l'habitude qui nous crée d'abord des signes naturels (voy. les chapitres II et III, première section), et puis nous en dérobe les fonctions, dirige et modifie de la même manière l'emploi des signes artificiels du langage.

I. Ces derniers signes ne sont que des mouvements ou des caractères institués par nous, et surajoutés à nos impressions, pour mieux les distinguer, et surtout les approprier au rappel (voyez le chapitre I<sup>er</sup> de cette section). Mais lorsqu'une longue et ancienne habitude a cimenté le lien, et incrusté, pour ainsi dire, l'étiquette dans l'objet qu'elle était destinée simplement à noter, l'articulation ou le rappel du mot, la perception de l'objet ou l'apparition de l'image, s'évoquent les unes les autres si infailliblement, et avec une telle rapidité; ils sont si bien enveloppés dans le même acte simultané de la force motrice, qu'ils paraissent s'identifier dans le même sujet, et participer à la même essence.

C'est ainsi que des signes de convention semblent avoir le plus souvent, avec les objets ou les idées qu'ils expriment, ce même rapport d'inhérence qui nous fait juger la couleur dans l'étendue, et les modifications tactiles dans le corps résistant. C'est ainsi que cette syllabe fer, par exemple, paraît à l'homme irréfléchi aussi inhérente au métal que la solidité, la couleur terne, et autres propriétés dont ce mot exprime la collection; et qu'enfin, comme l'a observé Locke, celui qui dit: Cela est du fer, croit exprimer quelque chose de plus qu'un nom, et désigner peut-être la nature intime de cette substance.

Si ce jugement illusoire qui se fonde tout entier sur une ancienne habitude, peut identifier ainsi des signes arbitraires avec la nature des objets ou des impressions mêmes, qui ont un soutien dans la résistance, comment ne tendrait-il pas à confondre entièrement les idées abstraites et archétypes avec les termes qui leur servent en effet de support unique dans la mémoire? C'est ici que, d'un côté, les signes prêtent aux idées une sorte de réalité matérielle, et que, de l'autre, les idées considérées comme des entités réelles, communiquent à leur tour un pouvoir

magique à ces termes conventionnels, dont elles sont inséparables. C'est ici que l'individu pourra rappeler des mots, et croire recevoir des idées, comme par inspiration, opérer sur des signes à vide, et croire exprimer des vérités éternelles : c'est ainsi que l'on parviendra à oublier, à méconnaître l'origine commune des signes et des idées; que, fondus ensemble et masqués l'un par l'autre, le fantôme et son terme paraîtront également infusés dans nos âmes, ou descendre tout formés du sein de la Divinité.

Cette illusion ou ce préjugé qui nous entraîne à réaliser hors de nous tout ce qui se trouve revêtu d'un signe dans notre mémoire, tient à la fois à une habitude profonde de nos jugements, aux premières associations de notre langage, et à ces formes usuelles que nous ne cessons d'employer, et dont la familiarité même nous cache les motifs.

Nos premiers signes (utiles et réels) n'ont été d'abord que de simples dénominations attachées aux objets sensibles, ou directement représentables. Lorsque ensuite les progrès de nos facultés ont étendu les fonctions de ces signes, jusqu'à exprimer ce qu'on appelle des vues de l'esprit, fixer des résultats d'opérations, des notions abstraites ou complexes de tout genre, etc., le premier pli était formé, l'imagination avait contracté l'habitude de vibrer en quelque sorte sous la force pulsante des sons articulés; elle tendra donc encore à se les approprier. Longtemps encore, et peut-être toujours, cette faculté mobile viendra altérer les conceptions pures de l'entendement, et répondra par quelque représentation plus ou moins vague, aux termes écrits ou parlés qui les sensibilisent à l'œil ou à l'ouïe. C'est ainsi que les signes des idées les plus archétypes, les noms des substances spirituelles, des puissances invisibles, vont toujours se rallier dans le cerveau des enfants, des ignorants (et quelquefois même des savants), à quelque modèle sensible, à quelque image plus ou moins matérielle; c'est ainsi encore que nous attachons involontairement une physionomie à la personne ou à l'objet inconnus, dont nous entendons prononcer les noms.

Mais, en vertu de la même habitude première (ou si l'on veut, de notre manière naturelle de percevoir), nul objet ne peut se représenter avec quelque clarté ou quelque force à l'imagination, sans être mis ou supposé actuellement en relief hors du moi, qui le contemple dans quelque partie de l'espace ou du temps plus ou moins reculée, avancée, rétrécie, etc. De là, un premier motif suffisant pour fonder le jugement d'existence réelle, qui s'accréditera ensuite par la répétition des mêmes signes, comme nous allons le voir bientôt.

Que l'on détache, par exemple, de plusieurs objets individuels comparés entre eux, un certain nombre de propriétés ou de qualités sensibles, pour en former le type commun d'une espèce, d'un genre, etc., le nouveau composé artificiel n'a plus aucun modèle

réel, aucun substratum dans la nature: il n'a de soutien que dans le signe qui donne une prise à la pensée, et souvent un mobile à l'imagination. Dès que cette faculté s'empare du terme abstrait, elle le transforme de nouveau, le ramène au sensible, lui crée un autre substratum, qu'elle place hors du monde visible, dans ces régions des essences, des formes substantielles, etc., où les fantômes tiennent lieu de réalité. Les habitudes du langage, d'accord avec l'imagination qui les a fondées, donnent ensuite une grande consistance à tous les jugements illusoires qu'elle a motivés.

Nos termes abstraits entrent dans les formes de nos langues, de la même manière que les substantifs physiques. Sujets de la proposition, le verbe en affirme les mêmes attributs, les mêmes propriétés absolues, que des objets réels; de plus, nos expressions presque toujours figurées leur donnent un corps pour les animer, nous les représentent agissant, se mouvant et sentant comme nous. Comment cette similitude, constante dans les formes, ne séduirait-elle pas le jugement? comment les habitudes de la pensée ne se mouleraient-elles pas enfin sur celles de la parole?

Combien de fois n'arrive-t-il pas que la formule déterminative de l'existence, d'abord appliquée à ce qui est comme à ce qui n'est point, à ce que nous percevons comme à ce que nous imaginons, aux produits réels de la nature comme aux créations les

plus arbitraires de notre fantaisie, finit par entraîner nos jugements dans le mécanisme aveugle des mots, et base la *foi* sur la répétition ancienne et fréquente des plus vaines formules?..... Ici est la source trop féconde d'une multitude de préjugés; ici l'habitude donne aux signes de la *mémoire* un pouvoir de la même nature, mais bien supérieur à celui qu'elle donnait aux signes de *l'imagination* (voyez chap. 3, 1<sup>re</sup> sect.).

II. Hors des signes du langage, les habitudes du jugement et de l'imagination doivent se conformer le plus souvent à celles que suit la nature dans la production des phénomènes. Il faut, sans doute, que les faits se soient accompagnés ou suivis un grand nombre de fois, et dans un ordre assez constant, pour que leurs images contractent entre elles cette association étroite et fixe qui détermine la *foi* pratique, tient lieu de tout raisonnement, de toute comparaison de chances, de tout calcul de probabilités.

L'intervention de la parole imprime un tout autre caractère à ces associations; d'abord elle les accélère par l'effet direct qu'elle produit sur la pensée (voyez chap. 1<sup>er</sup>, 2<sup>mo</sup> sect.); elle les cimente en suppléant, par son exercice disponible, à la rareté des phénomènes, en forçant en quelque sorte, par ses répétitions volontaires, l'apparition fréquente de leurs images: enfin, elle donne un appui à l'énoncé du jugement, et la copule, qui unit deux faits contingents, leur communique en se répétant le carac-

tère d'existence fixe, de liaison nécessaire. Alors le monde réel disparaît devant le monde limaginaire; l'individu croit bien plus à ce qu'il dit, entend et répète sans cesse, qu'à ce qu'il voit et palpe. Tout est sous la puissance du verbe!....

Distinguons bien ici les cas où la force de l'adhésion et l'opiniâtreté du jugement se fondent en même temps sur les habitudes de la parole et sur celles de l'imagination (qui en reçoivent plus de vivacité et de persistance), (voyez chap. 4, 1° sect. et 3, 2° sect.) de ceux où ces premières habitudes dominent seules, où une croyance mécanique repose uniquement sur la répétition fréquente, assidue, des mêmes termes vides de sens.

Qu'un menteur, par exemple, finisse par être dupe de ses propres fables; qu'un chef de secte, après avoir longtemps professé l'erreur avec connaissance de cause, devienne à la fin illuminé tout de bon et de la meilleure foi du monde; ou bien encore que des bruits populaires, des nouvelles invraisemblables, des réputations sans fondement, etc., passent sans examen comme autant de points convenus, d'articles de foi, qu'il n'est plus permis de révoquer en doute, s'emparent comme par un pouvoir magique de l'esprit de tous, et y persistent uniquement parce que mille bouches les répètent, que l'oreille s'est accoutumée à les entendre, et l'imagination à les adopter.... on reconnaît dans la plupart de ces exemples le fondement et le pouvoir

d'une double habitude. Mais quelle sorte de racines peuvent avoir dans l'imagination ces formules, ces paroles bizarrement associées ensemble, qui, répétées dès l'enfance, et transformées en habitudes de la mémoire mécanique ou sensitive, deviennent l'objet d'une espèce de foi purement verbale, pour le soutien de laquelle on a vu des hommes se porter à tous les excès, et sacrifier jusqu'à leur vie? Sur quoi fonder ce pouvoir de certains mots insignifiants que des sectaires ont sans cesse à la bouche pour corroborer leur foi, qu'ils proclament avec emphase, et lancent avec confiance à la tête de leurs ennemis, comme sûrs de les atterrer?

Pour concevoir ces effets extraordinaires, qui se rallient principalement aux habitudes du langage, rappelons d'abord ce qui a été précédemment observé (chap. 3 et au commencement de celui-ci) sur l'origine et la transformation de la plupart de nos termes abstraits ou archétypes; c'est lorsque leur caractère conventionnel de signes est le plus oublié et méconnu qu'ils acquièrent souvent une puissance qui tient du prodige, comme ces puissants ambitieux qui s'arrogent, sous un titre vague, une autorité illimitée, qu'ils n'obtiendraient point sous un nom déterminé et déjà connu.

Rappelons encore (et ceci s'appliquera aux cas les plus ordinaires et à l'influence exclusive de l'habitude) ce qui a été dit (chap. 2) du mécanisme de la mémoire.

Qu'est-ce qu'un jugement énoncé avec des termes à vide ou auxquels on n'attache aucun sens, sinon un acte de la mémoire mécanique qui retrace ces termes avec l'assurance d'une ancienne habitude, dans le même ordre où ils se sont toujours suivis, dans cet ordre fixe, nécessaire, dont l'oreille et la voix ont si bien contracté la détermination, qu'on ne peut plus l'intervertir ni substituer un mot à un autre; mettre par exemple le signe de la négation au lieu de l'affirmation, sans tourmenter l'ouïe comme par une dissonnance, ou sans produire cette surprise désagréable que l'on éprouve lorsqu'un mouvement d'habitude, qui avait déjà reçu son impulsion, se trouve brusquement arrêté?

Puisque, dans le cas dont nous parlons, les termes sont vides de toute idée pour celui qui les emploie, peu importe qu'ils soient susceptibles d'une acception réelle, d'une valeur représentative quelconque, dans l'usage ordinaire ou philosophique, ou qu'ils en soient absolument dénués par leur nature; la forme du jugement sera dans les deux cas également mécanique (c'est ainsi que nous caractériserons dorénavant l'espèce de jugement dont il s'agit).

Qu'un enfant, par exemple, récite son catéchisme ou la table de Pythagore, sans aucun principe de numération, il jugera ou articulera que  $9 \times 9 = 81$  (comme on lui a appris à articuler), que trois ne font qu'un; il jugerait de même que neuf fois neuf

font un autre nombre quelconque, s'il avait répété cette dernière affirmation le même nombre de fois.

Observons pourtant que le jugement mécanique doit être distingué du simple rappel, ou de l'articulation matérielle des mots. Ce dernier acte, devenu, pour ainsi dire, automatique par l'effet de l'habitude, semble étranger aux fonctions propres de l'intelligence; mais le jugement suppose toujours une sorte d'adhésion accordée à l'énoncé. La pensée l'adopte, se repose sur lui, en excluant son contraire: or, cette adhésion n'est pas seulement fondée sur l'acte présent et-momentané du rappel, mais encore sur le souvenir d'avoir répété constamment et toujours de la même manière dans toutes les circonstances, les mêmes termes, l'expression du même rapport.

Cela posé, on voit comment chaque répétition, se joignant à celles qui précèdent, entraîne le jugement avec cette somme de forces qui s'accroît à mesure qu'on avance. Lorsqu'on est loin de l'origine, on ne se souvient pas, on ne se demande pas si l'on eut jamais un motif pour juger ou croire de cette manière; mais on sait seulement qu'on a toujours cru, et on continue sans avoir la puissance ni la volonté d'examiner... Ainsi les rapports cumulés de nos souvenirs déterminent la conviction de la même manière que plusieurs témoins concordants établissent un fait, quoiqu'ils ne le certifient souvent que sur la parole les uns des autres : dans les deux cas,

on compte les suffrages qu'il faudrait peser... Ainsi naît et se fortifie cette croyance d'habitude, foi aveugle! foi opiniâtre! qui, à la honte de l'esprit humain, exerce une influence bien plus générale que l'autorité de la raison et tout l'éclat de l'évidence!

On voit bien qu'un seul jugement mécanique, une fois adopté, doit en appeler, en attirer bientôt une multitude d'autres; qu'ainsi, la disposition à juger sans examen, à croire à des paroles et sur des paroles, se fortifiant sans cesse par la facilité, la commodité de son exercice, doit enfin devenir invincible. Puisque c'est la mémoire des mots qui fournit à l'aveugle crédulité ses aliments propres, nous pouvons encore mieux voir maintenant combien doit être funeste à la raison cette culture exclusive dont nous parlions (chap. 11).

III. Lorsque l'association des signes et des idées a été régulièrement faite d'après les conditions exposées (chap. 1° et 1v de cette sect.); lorsque l'emploi du terme abstrait ou complexe quelconque a été précédé des opérations réfléchies qui peuvent fixer son titre, circonscrire sa valeur; ce n'est jamais en vain que ces signes, ces sons frappent l'œil ou l'oreille: ils retentissent jusque dans les profondeurs de l'organe de la pensée, en font jaillir les images ou termes élémentaires, confiés au dépôt de la mémoire représentative, qui, les restituant avec fidélité et pour ainsi dire en mêmes espèces, détermine des évaluations ou comparaisons nouvelles, et donne

des motifs réels et solides à ces jugements que j'appellerai réfléchis.

Mais ces comparaisons, ces jugements, devrontils toujours se fonder sur les mêmes opérations; cette évidence précieuse, qui éclaira leur origine, peut-elle toujours les accompagner dans leurs répétitions? faudra-t-il donc revenir à vérifier sans cesse des éléments déjà connus et appréciés? Mais, comment marcher, courir dans ce vaste champ ouvert à notre perfectibilité, s'il fallait toujours regarder en arrière et retourner sur ses pas?

Qu'est-ce qui suppléera donc à ces opérations régulières, à ces premiers motifs du jugement, quand l'habitude les aura fait disparaître? Qu'est-ce qui pourra tenir lieu de l'intuition passée de la vérité, quand d'autres besoins pressants auront éloigné de la source et ne permettront pas d'y remonter?

Dans la répétition du jugement mécanique, le souvenir d'avoir toujours cru sans aucune preuve tient lieu d'évidence; dans la répétition du jugement réfléchi, le souvenir d'avoir une fois perçu cette évidence en remplace le sentiment immédiat; et l'individu qui juge sur l'étiquette croit encore sans examiner, parce qu'il se rappelle d'avoir déjà examiné, apprécié, connu, et que cette première autorité suffit à sa conviction. Ici donc, comme dans l'autre cas, la croyance se fonde sur le rapport d'une suite de témoins; mais le premier affirme ce qu'il a vu, il est digne de foi; du reste, il n'y a que l'ori-

gine de changée, et la confiance s'accroît toujours en raison du nombre des témoignages. Il n'est peutêtre pas de philosophe qui ne croie plus fermement l'ancienne vérité, qu'il a souvent répétée (quoique sans démonstration actuelle), que dans l'instant même où il venait de se la démontrer : il entre donc toujours un peu de mécanisme dans ces jugements, et l'habitude ne saurait perdre tout à fait ses droits.

Mais nos jugements réfléchis ne s'affermissent pas seulement en se répétant; on voit de plus, par ce qui vient d'être dit, qu'ils changent de nature en changeant de motifs. Si la perception de l'évidence constituait le jugement réfléchi, l'habitude, qui substitue les souvenirs à la perception, le transformera en jugement de réminiscence.

Cette transformation me paraît être soumise à deux modes d'influence de l'habitude que nous avons déjà reconnus dans d'autres classes de phénomènes.

1° La possession non contestée amène à sa suite l'indifférence, quel que soit le but auquel nous tendions, l'activité est tout entière dans la poursuite; elle languit et s'éteint dans la jouissance. Cela est vrai (1) dans le monde intellectuel et moral, comme dans le monde sensuel et physique.

L'acquisition de cette vérité, qui a excité de si

<sup>(1)</sup> Nous faisons abstraction ici de la variété des moyens et de la nature des objets ou du but, qui donnent une constance particulière à nos jouissances intellectuelles.

vifs transports, coûté tant de soins et de travaux, va bientôt n'attirer que l'attention la plus superficielle; elle était but et deviendra moyen, instrument; elle était sur l'autel, et ne servira plus que de marche-pied; les termes qui l'expriment, au lieu d'exciter cette action énergique qui tenait à leur étrangeté, glisseront au regard de la pensée, comme ces objets familiers sur lesquels l'œil distrait ne daigne plus s'arrêter; à peine détermineront-ils ce léger jugement de réminiscence (voyez la fin du chap. III de la 1<sup>re</sup> sect.) qui précipite la course au lieu de la suspendre.

2° La confiance que nous accordons à ce que nous avons souvent répété comme à ce qui s'est toujours reproduit à nos yeux de la même manière, nous fait considérer comme absolument inutile tout examen nouveau, et repose notre consentement pratique sur une base tout à fait étrangère à la réflexion. L'habitude modifie encore ici les jugements qui ne sortent pas de l'enceinte de nos idées, comme ceux que nous portons sur les faits du monde extérieur.

Nous attendons avec une parfaite sécurité les phénomènes qui se sont constamment succédé; les qualités trouvées plusieurs fois dans un corps sont censées y résider toujours. Nous employons l'instrument qui nous a servi à produire certains effets, avec la certitude d'en tirer toujours le même parti, etc. Qu'est-il besoin de calculer les chances

contraires, de faire de nouvelles expériences, d'examiner encore avant d'agir?

De même ces termes où nous avons reconnu tels éléments, tels rapports, par une première analyse, bien ou mal faite, n'ont-ils pas conservé invariablement la même valeur comme les mêmes formes extérieures (1)? Pourquoi perdre le temps à des vérifications inutiles qui ne pourraient nous apprendre que ce que nous savons déjà? Il est bien plus simple de s'en rapporter au témoignage de nos souvenirs.

Nous discuterons dans le chapitre suivant les résultats de cette précipitation, de cette confiance d'habitude; distinguons ici généralement les cas où elle peut être fondée, de ceux où elle offre plusieurs sortes de dangers.

Lorsque les termes sont susceptibles d'une exacte et facile détermination, que l'homogénéité de leurs éléments a permis d'établir entre eux une analogie plus ou moins parfaite, que les séries, les opérations où ils entrent, portent en elles-mêmes leurs moyens de vérifications; lorsqu'enfin il ne s'agit que de déterminer les rapports de nos signes entre eux ou avec nos idées, sans aucune application à ce qui existe hors de nous, l'immutabilité de ces rapports, la valeur réelle et constante de ces termes, réguliè-

<sup>(1)</sup> Ces formes, ces caractères matériels des signes écrits, ou parlés, sont des impressions associées, par simultanéité, à un faisceau d'idées ou de termes, et remplissent les fonctions de ces signes d'habitudes dont nous parlions (chap. III de la première sect.); le jeu ou le mécanisme est absolument le même dans les deux cas

ment instituées, peuvent nous dispenser de rentrer dans les détails de leur première formation, et donnent le plus souvent à la simple réminiscence une autorité aussi légitime qu'à la perception immédiate.

C'est alors que nos premiers jugements prennent un caractère de fixité, de nécessité absolue, qui détermine leur extension à une multitude de cas particuliers, sans qu'il soit nécessaire de scruter sans cesse dans leur fondement originaire. Alors, les opérations qui les motivent sont souvent entraînées sans danger, par un mécanisme rapide, aussi sûr que l'instinct, et les habitudes secondées par une précieuse analogie, peuvent elles-mêmes devenir moyens, instruments de la science.

Mais, dans la plupart des cas, et dans presque toutes les classes d'idées, hors celle des modes simples (voyez chap. IV), la diversité, la complexité des éléments, qui se réunissent sous des termes individuels, le vague et l'indétermination, dont la nature de leur objet les rend susceptibles, commandent toujours la méfiance, exigent une attention d'autant plus soutenue, des évaluations d'autant plus fréquentes, qu'il y a plus de chances pour l'erreur cachée, dans la première institution des signes, plus de danger d'inconstance dans leur emploi successivement répété. Or, l'habitude qui exclut cette attention, pour lui substituer souvent un aveugle mécanisme, pourra nous égarer de plusieurs manières.

Si nous avions pris d'abord un rapport vague, une

fausse lueur, pour l'évidence même, le souvenir qui tient lieu dorénavant de toute autre preuve, reproduisant la même illusion, lui donnera plus de consistance, et nous enlèvera, par suite, tout moyen de la reconnaître, de la dissiper. Le premier jugement réfléchi a-t-il été fondé sur une évidence réelle? Les termes qui l'expriment peuvent avoir changé de valeur; en se répétant, peut-être ont-ils perdu quelqu'un de leurs anciens éléments, ou en ont-ils admis de nouveaux. Alors, d'un côté, l'habitude fait supposer l'immutabilité des rapports perçus en premier lieu, de l'autre, un jugement contradictoire s'é tablit sur des rapports différents, exprimés cependant par les mêmes termes. Le pour et le contre, opposés l'un à l'autre avec des forces égales, se neutralisent; et le scepticisme triomphe.

La conversion trop prompte de nos jugements réfléchis, en réminiscence, est donc bien plus souvent nuisible qu'avantageuse à nos progrès (comme nous le verrons encore mieux dans le chapitre suivant). Que craignons-nous de ramener souvent à un nouvel examen nos motifs de croyance? nous les consoliderons, s'ils sont fondés; nous les redresserons, s'ils appuient à faux; nous sauverons dans tous les cas l'indépendance de nos jugements, en les arrachant à une pente trop rapide, qui tend toujours à les entraîner; et l'habitude opiniâtre ne nous forcera pas à mal juger toute la vie, parce que nous jugeâmes mal une première fois.

## CHAPITRE VI.

## CONTINUATION DU PRÉCÉDENT.

DE LA RÉPÉTITION DES MÊMES SUITES DE JUGEMENT; INFLUENCE DE L'HABITUDE SUR LES OPÉRATIONS ET LES MÉTHODES DU RAISONNEMENT. CONCLUSION DE L'OU-VRAGE;

I. On ne peut raisonner, comme calculer, qu'avec le secours des signes conventionnels; cette vérité a été mise dans un trop grand jour par Condillac et les philosophes qui l'ont suivi, pour avoir besoin de nouvelles preuves. Rappeler les signes dans leur ordre, et avec la valeur précise qui leur a été auparavant assignée, voilà donc en quoi consiste toute opération du raisonnement; opérer, c'est agir; agir, c'est mouvoir; or, l'individu meut quand il rappelle, et il ne rappelle qu'en mouvant.

Le jugement n'est pas l'opération même, il en diffère comme la direction de l'organe diffère de la perception, l'effort de son produit; mais l'individu méconnaissant sa propre action, devenue extrêmement rapide et facile, la confond sans cesse avec son résultat: telle est la loi de l'habitude; la langue des métaphysiciens en est elle-même une preuve parlante.

Ce qui est vrai d'un seul jugement, l'est aussi d'une suite quelconque de jugements liés entre eux. Il n'y a jamais que la faculté active du rappel, ou la mémoire, qui soit vraiment en exercice. Elle seule dirige tous nos raisonnements, suivant ses habitudes; et cela justifie l'importance que nous avons attachée à bien connaître ces différentes habitudes, puisque de là dépend presque tout ce qui nous reste à dire.

Dans le rappel des séries ordonnées de termes ou d'idées, nous n'avons guère considéré jusqu'ici les effets de la répétition que dans les modes de succession, les degrés de facilité et de promptitude, la circonscription nette ou confuse de ces termes, pris individuellement dans la chaîne dont ils font partie : appliquons maintenant ces premiers résultats au rapprochement des mêmes termes, à leurs comparaisons, à la perception de leurs rapports, à la sommation de leurs séries.

1° Dans l'exécution de tout mouvement volontaire, il est un degré modéré d'effort, qui rend l'action précise et facile, sans la voiler à la conscience, et un degré supérieur qui, cachant à l'individu la part qu'il y prend, tend à la convertir en automatisme. Il en est de même du rappel des suites des signes: une certaine vitesse dans la succession, un certain effort, facilitent les rapprochements et la perception des rapports, donnent à la pensée l'activité nécessaire; mais, au delà d'un certain terme, tout s'obscurcit et se confond, les opérations comme les jugements ou les suites de jugements qui en résultent.

Lorsque nous exécutons une opération, ou que nous voulons suivre un raisonnement pour la première fois, notre mémoire mal assurée ne s'exerce d'abord qu'avec peine et lenteur; préoccupée en même temps du rappel des signes de l'ordre à observer entre eux, et de leur valeur intrinsèque, elle se trouble et s'égare dans ce simple travail (1): comme la force motrice se déploie trop sur chaque terme, il ne lui reste pas assez d'énergie pour les saisir ensemble et les envelopper dans une action commune; ou bien ces termes, étant séparés par de trop grands intervalles, l'un est déjà loin de la pensée, lorsque l'autre l'occupe et la remplit. Dans ces deux cas, il peut bien y avoir des termes isolément distincts, mais point de rapports perçus, point de suite de jugements liés entre eux, point de déductions.

En répétant plusieurs fois la même opération, le jeu de la mémoire s'affermit et s'accélère; le simple rappel des signes n'est plus un travail; ils se rapprochent, se présentent d'eux-mêmes en quelque

<sup>(1)</sup> Tout ceci s'applique de même à la manière dont nous apprenons à parler, à lire, à écrire; c'est toujours le même instrument, la même force en action; l'habitude la développe, la modifie de la même manière, dans tous les systèmes possibles d'opérations, de mouvements les plus simples comme les plus composés.

sorte sous leurs faces homologues, leur intervalle se comble: ils sont déjà dans ce point de vue, dans ce juste degré de proximité, qui permettent de les comparer, de les encadrer dans le même tableau: bientôt ils vont se pénétrer, rentrer les uns dans les autres; ce ne sera plus une série ou un ensemble de termes distincts, mais un seul tout, une masse concrète, dont les éléments, étroitement agrégés, seront peut-être ensuite réfractaires à nos moyens d'analyse.

C'est ainsi que, dans le raisonnement le plus composé, et d'abord le plus laborieux, après une répétition fréquente, le principe et la conclusion semblent se toucher et tenir immédiatement l'un à l'autre, tant la chaîne intermédiaire est devenue mobile, tant sont grandes la promptitude, la facilité dont elle est parcourue! Ainsi, fort de ses habitudes, heureusement persistantes, le génie parcourt, avec la rapidité de l'aigle, les plus longues suites de propositions, rapproche des masses d'idées, les cumule, et, nouveau géant, escalade les cieux... Ne nous exagérons pas trop pourtant cette force du génie; sans doute il embrasse une multitude d'objets d'un seul regard, mais il en suppose peut-être encore plus qu'il n'en voit; il compte sur les nombreux rapports de ses souvenirs; ce sont autant de témoins dont il a éprouvé plusieurs fois la fidélité, et qui le dispensent de nouveaux examens.

En réunissant ce qui précède avec ce qui a été.

dit sur le même sujet, dans le dernier chapitre, nous voyons comment l'habitude modifie et transforme les suites de jugements réfléchis, tantôt en accélérant et facilitant les opérations qui les précèdent et les motivent au point de les rendre insensibles et d'en confondre plusieurs dans une seule, tantôt en annulant tout à fait ces opérations et n'en laissant subsister le résultat que comme simple réminiscence. Ces deux effets, qui concourent sans cesse à accroître la promptitude et la légèreté du raisonnement, nous expliquent encore pourquoi nous sommes si souvent aveuglés sur sa nature et ses formes, sur la réalité et la nécessité des opérations qui le régularisent.

2º Lorsqu'un raisonnement nous est devenu trèsfamilier par une fréquente répétition, nous négligeons les opérations qui l'ont motivé dans l'origine, et, à force de les négliger ou de les traverser rapidement, nous finissons par les oublier, les méconnaître ou les considérer comme absolument inutiles. C'est là ce qui autorise tant d'ellipses dans les formes du raisonnement comme dans celles du discours usuel et familier.

Qu'importe, en effet, de s'appesantir sur une longue série de termes, lorsqu'on est accoutumé à s'entendre des le premier mot; l'impatience d'arriver à une conclusion attendue ou prévue à l'avance, et vers laquelle on peut s'élancer d'un seul bond, peut-elle souffrir tous ces détours, tout cet

échafaudage d'intermédiaires? On les supprimera donc d'abord à dessein, puis involontairement, et les prémisses iront se fondre dans la conséquence, de même que plusieurs mots se sont réunis en un seul par un long usage. Mais n'est-il pas dangereux que ces omissions, consacrées par l'habitude, n'introduisent dans les fondements de la logique les mêmes abus, les mêmes obscurités, le même oubli des principes, qu'elles ont souvent occasionnés dans les formes et les racines de nos langues? Comment atteindre ensuite ce qui s'éloigne de la portée de notre perception immédiate, après avoir brisé les échelons qui pouvaient sûrement y conduire, trouver des évaluations bien précises, quand on a perdu la mesure commune? Comment dévoiler le sophisme, le paradoxe, qui se cachent en se resserrant, montrer le vide de ces graves maximes qui semblent dire beaucoup en peu de mots, et qu'il ne faudrait le plus souvent que développer, traduire en formes exactes, pour en connaître le vague ou l'insignifiance, etc.?

3° S'il n'y avait pas de termes complexes, il n'y aurait point de raisonnement utile, de déduction réelle. Toute la difficulté de ces opérations consiste toujours à revenir de l'expression composée à ses éléments, comme d'une équation à ses racines, d'une fonction quelconque à ses dérivés (ou réciproquement, etc.). Cette difficulté disparaîtrait si l'on savait ou si l'on pouvait, dans tous les cas,

observer et noter également ce qui s'est passé dans la combinaison régulière des premiers éléments (1). Or, la préoccupation nous empêche d'abord de faire toutes ces remarques, et l'habitude y apporte ensuite un obstacle invincible, par la promptitude et le mécanisme qu'elle introduit dans les opérations. (Voyez l'article premier.)

Que sera-ce donc, si nous avons reçu ces termes complexes tout formés, s'ils nous sont devenus extrêmement familiers par une longue répétition, si nous les avons considérés et toujours employés en masse, pour ainsi dire, sans songer à descendre dans les détails de leur composition, peut-être même sans la soupçonner? Comment alors ce terme, qui est articulé en un instant, ne paraîtrait-il pas simple à la pensée, comme il est un pour la voix et l'ouïe? Comment pourrait-il jamais devenir le sujet d'une analyse? Et c'est là, en effet, ce qui rend l'usage de cette méthode si laborieux, si dégoûtant pour la plupart des hommes; pour y recourir, il faudrait qu'ils commençassent par se méfier de leurs habitudes, et combien cette méfiance est peu commune!

<sup>(1)</sup> Le calcul des permutations, et l'heureuse idée qu'eut Harriot, de considérer toute équation comme le produit d'un nombre de facteurs égal au plus haut exposant de l'inconnue, ont donné, comme on sait, des ailes à l'algèbre. Une fois qu'on connaît en effet tous les modes de combinaisons d'où peut résulter une idée complexe, il n'y a plus de difficulté au sujet de cette idée; mais, tant qu'on ignore quelqu'un de ces modes, il y a des découvertes à faire, des obstacles à surmonter.

Lors même que le terme complexe a été régulièrement formé, la pensée s'est attachée, sans doute, à un certain ordre fixe de combinaisons, la mémoire s'y est assujettie ensuite par des répétitions fréquentes, et a contracté l'habitude de retracer toujours dans le même ordre les éléments combinés; en vertu de cette habitude, il n'y aura plus dorénavant que cette seule méthode de composition ou de résolution qui paraisse praticable. Parmi toutes les autres combinaisons possibles des éléments deux à deux, trois à trois, etc., on ne saura plus voir que celle que l'on est accoutumé à suivre. Ainsi, avec une connaissance assez complète des éléments qui composent une idée ou un terme, on peut être réellement très-éloigné d'en apprécier toute la fécondité, de même que le possesseur d'un champ fertile et étendu en méconnaît les richesses, lorsqu'une routine aveugle dans le mode d'exploitation l'empêche d'en tirer parti.

Combien de fois ne peut-il pas arriver qu'avec toutes les données pour résoudre une question, on manque le but, parce que la véritable route qui pouvait y conduire se trouve différente de celle que l'habitude indique comme la seule bonne, et où une sorte de routine aveugle entraîne opiniatrément?

Celui, par exemple, qui aurait toujours considéré le nombre 9 comme résultant de la combinaison 5 et 4, pourrait ignorer qu'on y parvient également par celle de 6 et 3, et rejeter ces derniers nombres comme n'étant pas propres à former celui qu'il veut obtenir, etc. (1). Il est donc encore dangèreux de s'asservir, dans la composition des termes ou des idées, à un ordre trop uniforme; car, une fois qu'il serait transformé en habitude, en mécanisme, il deviendrait absolument exclusif, nous tiendrait renfermés dans la sphère étroite des mêmes opérations, et bornerait là tout progrès ultérieur. Nous sommes si enclins à mesurer les possibles sur l'échelle de nos habitudes, et à croire qu'il n'y a rien au delà de notre système familier!

Nous apercevons encore mieux ici combien peut être funeste à nos progrès cette prompte conversion de nos jugements réfléchis en réminiscence simple, cette confiance absolue dans nos souvenirs, cette indifférence pour d'anciens principes que nous tenons pour assurés et parfaitement connus, parce qu'ils ont été fréquemment répétés. Ce que nous pouvons connaître, comme l'a dit Condillac, est renfermé dans ce que nous savons déjà : c'est donc là qu'il faut le chercher. Mais, d'après tout ce que

<sup>(1)</sup> Voilà pourquoi un grand maître recommande expressément d'accoutumer ceux qui commencent le calcul à former d'abord chaque nombre simple par toutes les combinaisons dont il est susceptible. (Voyez l'excellent petit ouvrage du grand Condorcet, intitulé Moyens d'apprendre à compter surement et avec facilité.) Heureux si nous pouvions suivre cette méthode dans tout système d'idées! Ce serait un excellent moyen de dérouter le mécanisme de l'habitude et d'exploiter véritablement le champ de nos connaissances dans toute son étendue.

nous venons de remarquer sur les effets de l'habitude, on voit bien que c'est elle qui met les plus grands obstacles à cette recherche. Indifférence pour les idées acquises, légèreté, promptitude extrême en les parcourant ou les traversant, aveuglement sur leur complexité ou sur les variétés des combinaisons dont leurs éléments sont susceptibles, asservissement absolu aux mêmes routines.... Est-ce ainsi que nous pourrons puiser de nouvelles connaissances dans celles que nous avons, y prendre des points d'appui pour nous élever plus haut?...

4º Si le mécanisme dans lequel dégénèrent incessamment toutes nos opérations répétées, n'en obscurcissait pas l'origine, la nature et le nombre; si la familiarité des termes ne se confondait pas illusoirement avec une connaissance exacte, infaillible; si l'indépendance du jugement pouvait se concilier avec la facilité et la promptitude qui l'entraînent, sans doute l'influence de l'habitude sur tous nos progrès serait assurée, pure et sans mélange. Mais pourquoi faut-il que ce qui se gagne en vitesse, en surface, se trouve si souvent perdu en force et en profondeur? Pourquoi, après avoir rattaché des ailes à la pensée, l'habitude ne lui permet-elle pas de se diriger elle-même dans son vol, au lieu de la retenir opiniâtrément fixée dans la même direction?

Tel est, en effet, le résultat le plus funeste d'une répétition longue et trop exclusive des mêmes opérations, des mêmes procédés quelconques; la pensée ne peut plus changer son allure habituelle et résiste à tout ce qui pourrait l'en écarter, comme le pendule ne s'écarte point de l'arc déterminé auquel la pesanteur le ramène.

C'est par une telle chaîne que l'habitude retient un si grand nombre d'individus servilement attachés aux pratiques, aux maximes, aux méthodes dont ils se sont fait des routines; c'est elle qui, joignant sa force d'inertie à l'activité de l'intérêt et de l'amour-propre, excita tant de préventions contre les découvertes les plus utiles, en retarda si souvent les heureux effets, suscita les haines, les persécutions contre ces génies, honneur de leur espèce, qui, forçant la barrière des vieux préjugés, surent établir des principes nouveaux sur de nouveaux faits, ou démêler dans les principes et les faits anciens, que l'on croyait bien connaître, une foule d'aspects différents qui en étendirent la fécondité. C'est l'habitude qui, après avoir fondé les principes abstraits sur la répétition mécanique des mêmes formules, les met ensuite hors de toute discussion, crie sans cesse qu'il faut bien se garder de les soumettre à un nouvel examen, consacre ainsi toutes les conséquences erronées des faux principes, ou resserre dans des bornes étroites les applications de ceux qui peuvent être vrais et utiles en eux-mêmes.

C'est l'habitude qui, accréditant par un long usage tant de méthodes vicieuses de classifications,

fit si souvent mesurer la nature sur une échelle imaginaire; et, après que de fausses observations avaient fixé l'erreur dans la nomenclature ou la langue d'une science, c'est encore l'habitude qui perpétuait l'erreur par la répétition du langage.

C'est elle enfin qui, s'emparant des produits de l'imagination, de ces idées vraiment archétypes, aux quelles des esprits systématiques contraignent les faits à venir se plier, donne souvent à de vaines hypothèses une consistance, un ascendant que toute l'évidence de la réalité, les témoignages les plus authentiques des sens et de la raison, ne sauraient balancer (1).

5° Autant l'habitude communique d'inertie à la pensée pour tout ce qui s'écarte de sa direction, autant elle lui donne d'activité pour saisir et s'approprier tout ce qui s'en approche. On dirait que le noyau d'idées, formé et incrusté, pour ainsi dire,

(1) Plus il y a d'idées enchaînées par l'habitude dans un ordre systématique, plus elles tendent à se prêter un appui réciproque: c'est comme un vieux édifice, qui résiste, par sa masse et par un ciment endurci, aux coups répétés que lui porte la raison éclairée, perfectionnée par le temps et la continuité même de son exercice.

Plus les idées, qui servent de fondement à un système, sont sensibles, plus l'habitude, s'unissant à l'imagination, leur communique de force et de persistance; sous ce dernier rapport, l'habitude devait soutenir longtemps le système de Ptolémée contre celui de Copernic: les tourbillons de Descartes contre la théorie newtonienne, la doctrine du phlogistique contre la théorie pneumatique. Il faut faire presque autant de violence aux habitudes de l'imagination, pour se convaincre que le principe combustible est extérieur au corps qui brûle, que pour admettre l'immobilité de ces astres que l'on voit tourner sur sa tête.

dans l'organe central, attire, par une sorte d'affinité, tout ce qui soutient avec lui quelques rapports d'analogie, comme il exerce une force répulsive sur ce qui lui est hétérogène.

Rappelons ici ce que nous avons déjà observé (chap. II de cette section). Le passage d'une suite d'idées, de termes ou, en général, de mouvements, à une suite nouvelle et différente, ne peut être facilité que par l'analogie ou l'identité partielle qui règne entre les termes élémentaires des deux séries. L'individu alors, opérant ou mouvant en partie comme il vient d'opérer, n'a pas à déployer des efforts tout nouveaux et trouve le repos dans l'uniformité.

La mémoire retiendra et apprendra donc à retracer avec d'autant plus de facilité les éléments d'une idée complexe donnée, que cette idée sera plus analogue ou qu'elle contiendra un plus grand nombre d'éléments identiques au système d'idées le plus familier; par la même raison, les rapports de la nouvelle idée seront déterminés avec plus de promptitude et de précision; car autant il se présentera, dans sa résolution, de termes identiques à ceux qui sont déjà connus et antérieurement vérifiés, autant de jugements de réminiscence qui, s'intercalant entre les jugements réfléchis, reposeront l'attention et entraîneront, avec la rapidité des habitudes acquises, vers le dernier résultat ou la conclusion finale.

C'est ce qui arrive, surtout dans les opérations que nous exécutons sur les idées complexes de modes simples; comme dans ce cas tous les éléments sont homogènes, on est conduit aisément d'une combinaison à une autre, par la grande chaîne de l'identité; veut - on décomposer ou comparer entre elles des idées d'un ordre supérieur, on ne manque pas d'arriver bientôt à des termes déjà évalués auxquels on s'arrête, ou que l'on emploie comme connus, dans la suite de l'opération qui peut acquérir ainsi une promptitude indéfinie.

C'est donc par l'analogie, et par elle seule, que la sphère de nos habitudes s'étend, et embrasse successivement différents systèmes d'idées; c'est l'analogie qui rend si douce la pente qui mène du connu à l'inconnu, de ce qui est familier à ce qui est nouveau, que la pensée y glisse pour ainsi dire sans s'en apercevoir: on apprend et on croit ne faire que se ressouvenir; on est dans un monde nouveau, et il semble qu'on ne soit pas sorti de l'enceinte de ses habitudes. C'est ainsi que les bons maîtres, imitant la sage nature, nous conduisent, par degrés, de l'ombre à la lumière, et accoutument insensiblement nos faibles yeux à fixer la vérité. C'est ainsi que Socrate, accouchant les esprits, crut à la préexistence de ce germe intellectuel que la puissance de son art faisait éclore.

Mais, indépendamment de cette analogie ou identité partielle qui unit, par des habitudes communes, les différents systèmes d'idées, et prépare le passage facile de l'une à l'autre, n'y aurait-il pas encore une autre sorte d'analogie ou de ressemblance dans l'ordre, l'arrangement de ces idées ou de leurs termes, qui, se reproduisant d'une manière uniforme dans l'expression de tous nos jugements ou raisonnements quelconques, nous fit une habitude générale de l'art de raisonner, comme de celui de calculer? N'y a-t-il pas des méthodes, des instruments, dont nous pouvons acquérir l'usage par un exercice répété, et qui nous servent ensuite comme de leviers propres à soulever, pour ainsi dire, toute espèce de masses, à rapprocher de notre entendement et à lui approprier toute sorte de matériaux? En quoi consistent ces méthodes? Quels sont les cas où elles peuvent nous guider dans la bonne route, ou nous entraîner dans de fausses directions, faire naître et fortifier les bonnes habitudes intellectuelles, ou en produire et alimenter de mauvaises? Tels sont les objets importants que j'aurais voulu examiner avec quelques détails, et que mes forces ne me permettent plus que d'effleurer dans ce dernier article.

II. Dans tout raisonnement, toute déduction régulière, la mémoire remplit deux fonctions essentielles, mais très-distinctes, comme nous l'avons observé déjà; savoir : de rappeler ou de représenter, avec chaque signe, le faisceau d'idées, ou du moins les idées principales qu'il exprime; en second lieu,

de rappeler les séries des signes dans un ordre déterminé.

L'une de ces fonctions peut s'exercer sans l'autre, comme il arrive en effet trop souvent : les signes peuvent être rappelés dans leur ordre très-régulièrement, sans être liés à aucune idée; dans ce cas, la mémoire et le jugement sont mécaniques. Au contraire, la mémoire est représentative, et les jugements sont réfléchis, lorsque les termes sont rappelés avec leur valeur, quoiqu'ils puissent ne pas être régulièrement enchaînés entre eux.

L'ordre ou l'arrangement des termes constitue la forme du raisonnement; la représentation des idées, liées aux signes, en est l'essence ou le fonds.

Comme on peut adapter diverses paroles à un même air, plusieurs tableaux au même cadre, une foule de mots vides ou significatifs au même ordre grammatical; le fonds du raisonnement peut varier d'une infinité de manières, en conservant toujours une même forme convenue.

Or, ce qui demeure toujours le même au sein des variations, ne peut manquer d'être considéré comme substantiel; et cela nous explique l'importance excessive attachée à la forme du raisonnement, qui presque toujours finit par l'emporter sur le fonds (1).

De même encore que le rhythme, qui se repro-

<sup>(1)</sup> Ce fut, sans doute, un effort du génie, que de saisir et de noter à part les diverses formes du raisonnement ; mais , comme Aristote

duit constamment dans chaque vers, est retenu avant les paroles, la forme du raisonnement peut aussi devenir d'abord une habitude de la mémoire, et s'y fixer, pour ainsi dire, comme une pierre d'attente à laquelle le *fonds* viendra se joindre ensuite, quand il pourra.....

Mais tous les termes qui sont dans la mémoire, séparément des idées, appartiennent au mécanisme de cette faculté, nous pouvons donc dire que la forme du raisonnement, let toutes les opérations habituelles dont elle est l'objet exclusif, constituent la partie vraiment mécanique du raisonnement; tandis que le fonds, supposant toujours quelque retour sur la valeur intrinsèque des signes (et une évaluation que l'habitude rend plus ou moins rapide, mais qui ne peut jamais être considérée comme mécanique) en est la partie essentiellement réfléchie.

Cela posé, si dès que nous avons une fois lié nos idées aux signes, nous pouvions être dispensés de tout retour sur la valeur de ces derniers: si toujours précis et distincts entre eux, ils conservaient et représentaient fidèlement à l'œil ou à l'oreille, les dif-

n'avait point distingué les signes des idées, ses successeurs, ou les scholastiques qui abusèrent de sa doctrine, confondirent entièrement la forme et le fonds. Les catégories ou formes syllogistiques, apprises d'abord pour elles-mêmes et considérées indépendamment de toute application, acquirent une importance excessive; c'étaient comme autant de cases vides, qui devaient être régulièrement remplies par un certain nombre de mots, dont on ne songeait point à déterminer la signification; on voit quelles sortes d'habitudes devaient résulter de l'usage continuel de cette prétendue logique.

férences, comme les analogies qui pourraient exister entre les idées; enfin, si ces idées étaient toutes d'une même espèce, et circonscrites par leur nature, comme dans leurs signes... alors la forme et le fonds du raisonnement pourraient se confondre; le rappel des termes dans un ordre donné et constant, devenu bientôt une habitude, tiendrait lieu de la représentation des idées, ou la dirigerait avec assurance et facilité; on pourrait se laisser aller sans crainte au mécanisme de la mémoire qui conduirait infailliblement vers le but; et il y aurait ainsi une habitude générale de raisonner, comme il y en a une de calculer, en suivant des méthodes certaines et des opérations vraiment mécaniques; mais la méthode peutelle être la même, lorsqu'il existe une différence essentielle dans les sujets?

Les signes de la quantité ont, par la nature même de leur objet, une capacité représentative, indéterminée; ce sont les signes par excellence. Nous appliquons également les termes numériques à tout ce que nous pouvons concevoir comme distinct ou séparé; aussi ces termes passent-ils très-promptement du concret à l'abstrait, comme les nombres abstraits se convertissent, se transforment euxmêmes dans les signes encore plus généraux de l'algèbre, qui indique seulement les rapports de quantités que l'arithmétique doit évaluer, ou que la géométrie doit construire.

Cet état d'indétermination et de mobilité des

signes, permet de les étudier en eux-mêmes, sans les appliquer actuellement à rien de ce qui existe. On parcourt toutes les combinaisons, les transformations et les divers modes d'arrangement dont ils sont susceptibles, on en dresse des tables; on les représente dans des formules symétriques que la mémoire apprend à retracer avec promptitude. Passe-t-on ensuite aux applications, il ne s'agit plus que de rattacher aux objets réels ces étiquettes familières, et comme on n'examine encore dans les objets que la seule espèce de rapports exprimés et déterminés d'avance par les signes, ce sera toujours sur ces derniers, et non point réellement sur les idées, que l'on aura à opérer : donc, en vertu des habitudes acquises par la pratique isolée de la méthode, les opérations du raisonnement seront et demeureront mécaniques jusqu'à la fin, puisqu'il ne s'agira jamais que de l'ordre de succession des termes, de leurs transformations, etc., et non de leur valeur intrinsèque.

Nous n'avons et ne pouvons point avoir, dans nos langues usuelles, de signes mobiles (1); chaque

(1) C'est là ce qui fait qu'il n'y a point de procédés vraiment analytiques (tels que ceux de l'algèbre) applicables à d'autres questions que celles qui roulent sur des idées de quantités; nous ne pouvons introduire des termes *inconnus* dans nos raisonnements, et rien n'y remplace les X des mathématiciens. Dans l'analyse algébrique, on cherche à déterminer la valeur inconnue d'une idée, par les rapports qu'elle a avec d'autres idées connues; ces rapports ( de grandeur seulement) sont indépendants de la valeur intrinsèque de l'idée, qu'il s'agit de déterminer; on peut donc faire entrer cette inconnue

terme représente ou doit représenter une idée fixe et déterminée, ne peut devenir hors d'elle le sujet d'aucune opération utile, ne doit jamais en être isolé ni dans l'origine, ni dans son emploi subséquent, sous peine de ne pouvoir plus s'y rejoindre: de plus, comme les idées sont d'espèces très-différentes, tous leurs rapports ne sauraient être évalués ni indiqués dans des expressions, ou formules simples et invariables; la plupart de ces rapports sont d'ailleurs de telle naturé qu'ils ne sont point

dans leur expression, et dès lors on suppose que la question est résolue, ou que toutes les conditions proposées ont lieu, et les opérations subséquentes n'ont pour objet que de vérisser cette première supposition. Mais, que serait pour nous une idée mixte quelconque, dont nous ne connaîtrions aucune propriété? comment l'exprimer par un signe, la faire entrer dans un raisonnement, fonder sur elle quelque déduction? les divers rapports de cette idée ne dépendentils pas de sa nature? pouvons-nous aller les chercher hors d'elle? ne faut-il pas du moins connaître, avant tout, quelques-uns des caractères ou des éléments qui la constituent? On ne peut donc jamais, dans des cas semblables, supposer la question résolue. Or, c'est précisément ce qui fait l'essence de l'analyse algébrique. Si nous ne pouvons jamais commencer à déterminer nos idées par leurs rapports avec d'autres, nous n'avons donc pour les former que la méthode de composition; et c'est celle que nous sommes presque toujours réduits à employer dans la détermination de nos idées individuelles, comme dans la marche de nos raisonnements développés. La science idéologique surtout admet bien plus de compositions que de résolutions, et procède le plus souvent par une véritable synthèse, et nous pourrions peut-être en trouver la cause principale dans notre sujet même. L'habitude, comme nous l'avons remarqué, tend à nous aveugler sur le nombre de nos opérations, sur la complexité de nos idées; c'est surtout dans celles qui se rapportent immédiatement à nous-mêmes que cette influence se fait le plus ressentir : en partant 'donc d'un produit tout formé et cimenté par une longue habitude, susceptibles d'être mesurés, ni exactement circonscrits; le rappel des signes ne peut donc point nous tenir lieu ou nous dispenser absolument de la représentation des idées, et la forme du raisonnement ne peut aller sans le fonds.

Lorsque nous raisonnons avec des mots, pous avons donc toujours les deux sortes d'opérations précédentes à exécuter : celle qui consiste à rappeler les signes dans un certain ordre (donné par la construction de la langue dont nous nous sommes

comment découvrir, par une analyse réelle, les rapports et l'ordre de combinaison de ces éléments, dont on ignore la nature et dont on méconnaît jusqu'à l'existence? Si quelquefois l'analyse est commencée, elle s'arrête bientôt à un produit qui est jugé simple et indécomposable, et demeure toujours incomplète par la même cause : aussi combien d'idées dont nous reconnaissons aujourd'hui la composition, et qui cependant ont été longtemps considérées comme simples? Pour dissoudre ces agrégats de l'habitude, les maîtres ont donc senti le besoin de se transporter d'abord loin de la sphère de cette habitude; ils ont simplifié leur objet, le plus qu'il leur a été possible; sont partis d'un premier fait, d'une première supposition: par exemple, des impressions d'un sens isolé, du mouvement d'une fibre, etc., et ont avancé ainsi en recomposant notre être, bien plus qu'en le décomposant.

Tout ce que nous avons remarqué dans le texte et dans cette note, répond à ce qu'a dit Condillac dans la Langue du calcul: « Qu'on « emploie à la solution d'un problème mathématique, des signes « algébriques ou des mots, l'opération est toujours la même. Or, si « elle est mécanique dans un cas, pourquoi ne le serait-elle pas « dans l'autre? et pourquoi ne le serait-elle pas de même quand on « résout une question métaphysique? « La première partie de cette assertion demanderait bien peut-être quelques commentaires, mais la dernière me paraît inadmissible, et j'y réponds par tout ce qui précède; des philosophes que je n'ai pas besoin de nommer avaient répondu avant moi.

fait une habitude); cette opération est mécanique et peut être assimilée aux procédés du calcul; l'ordre de construction peut favoriser la représentation des idées, comme nous l'avons vu (chap. IV), mais il ne nous occupe plus actuellement, nous entraîne plutôt que nous ne le dirigeons, et laisse toutes les forces de notre pensée en réserve pour la seconde opération : celle-ci consiste à apprécier actuellement, et à mesure que nous avançons, la valeur des termes, et à faire un retour sur les idées qu'ils doivent exprimer; retour plus ou moins léger, rapide et facile, selon que les idées sont plus ou moins familières; mais qui ne saurait jamais être entièrement remplacé par les habitudes mécaniques, sans les dangers que nous avons reconnus auparavant.

Enfin dans le calcul, et particulièrement dans les procédés de l'analyse algébrique, il suffit de penser en commençant l'opération, en arrangeant ou traduisant les données du problème; la méthode exécute ensuite tout le reste, sans que nous ayons besoin d'y songer; c'est elle seule qui opère les transformations, le dégagement des inconnues, etc.

Dans nos raisonnements avec les mots, nous ne pouvons avancer utilement que par le secours de la mémoire représentative; ce n'est pas assez qu'elle fournisse les termes dans un ordre déterminé par l'habitude; interrogée sur leur titre, elle est encore forcée chaque fois à en rendre compte. Autant il v a de jugements ou de propositions différentes dans le même raisonnement, autant de problèmes à mettre en équation et à résoudre; l'attention ne se repose un instant sur le pouvoir de la méthode habituelle, que pour s'éveiller l'instant d'après.

Concluons: puisque nos raisonnements ne sont pas uniquement dans la *forme*, ils ne sauraient donc être conduits par des opérations absolument mécaniques. Il n'y a donc point d'habitude générale qui nous dirige, ou qui puisse nous diriger dans l'art de raisonner, comme il y en a une dans l'art de calculer.

Si le projet d'une langue universelle, calquée sur l'algèbre, ou d'une sorte de spécieuse générale (tel que Leibnitz (1) et d'autres savants l'avaient conçu) pouvait jamais s'effectuer, c'est alors que les opérations du raisonnement pourraient devenir, comme celle du calcul, purement mécaniques : c'est alors que, réduits à prendre toutes les proportions, à mesurer tous les rapports sur les signes uniquement, et non plus sur les idées mêmes, par le moyen des signes, comme dans l'état actuel des choses, nous aurions une méthode générale, qui, convertie en habitude, nous dirigerait dans la résolution de toute espèce de problèmes, sans que nous eussions besoin d'y penser, avec cette assurance, cette rapidité que l'habitude donne aux procédés de

<sup>(1)</sup> Voyez les Lettres de Leibnitz et l'éloge de ce grand homme, par Bailly.

l'analyse algébrique. Mais je crois qu'il est démontré aujourd'hui (et tout ce qui a été dit en dernier lieu, comme dans le cours de ce mémoire, sur les différentes fonctions de nos signes, tend bien à confirmer) qu'une telle langue ne peut se concilier ni avec la nature de nos idées mixtes, ni avec les besoins de nos diverses facultés, ce qui nous ramène toujours à la même conséquence.

Nous sommes peut-être, quant à la pratique de nos langues, tout à la fois usuelles et scientifiques, dans une position comparable à celle des anciens géomètres, qui, sans connaître notre algèbre, n'en faisaient pas moins de très-grandes choses, en réunissant la synthèse et l'analyse géométriques (1). Ils opéraient sur des figures, comme nous opérons sur des idées; leurs raisonnements avançaient toujours en se développant et se composant; leur mémoire devait porter en même temps le double fardeau des signes et des idées. Ils ignoraient l'usage de ces instruments, de ces leviers qui centuplent les forces de la pensée en les ménageant; ils n'avaient pas trouvé l'art de renfermer dans des formules abrégées les résultats des plus longues déductions, d'exprimer les rapports composés des parties de l'étendue, par des rapports tres-simples, qui reposent les sens et

<sup>(1)</sup> C'était une analyse réelle qui était pratiquée dès l'école de Platon: on y supposait le problème résolu, ou certaines lignes tirées suivant des conditions données, puis on vérifiait la supposition, etc. (Voyez l'Histoire des mathématiques de Montucla, liv. 3.)

donnent des ailes à la mémoire; mais précisément parce qu'ils manquaient de leviers, leur tête devenait plus forte. Aussi, les productions des anciens portent-elles l'empreinte d'une énergie, d'une vigueur, qui nous étonnent et nous surpassent : et pendant que des enfants résolvent d'un trait de plume les problèmes que ces génies livrés à leurs forces propres ne pouvaient atteindre, ou n'atteignaient qu'avec les plus grands efforts, les maîtres, à leur tour, ont quelquefois bien de la peine à suivre jusqu'au bout la chaîne synthétique de leurs idées. Aussi, c'est en marchant d'abord sur les traces des inventeurs, c'est en s'exerçant de la même manière, que la plupart de nos grands géomètres se sont formés; c'est cette méthode ancienne qu'ils recommandent, comme par reconnaissance; c'est celle enfin que le grand-Newton trouva seule digne de servir d'interprète à son génie!...

Si la langue universelle pouvait un jour convertir le raisonnement en calcul, substituer un mécanisme facile et assuré, à la représentation lente et souvent incertaine des idées; sans doute l'art de raisonner éprouverait une révolution aussi heureuse que celle que les sciences exactes doivent à l'application de l'algèbre à la géométrie. Mais autant le perfectionnement des connaissances humaines s'étendrait tout d'un coup, autant le génie acquerrait de puissance, en joignant sa force propre à celle d'un nouvel instrument; autant peut-être la perfectibi-

lité se resserrerait par la suite; autant les facultés du commun des hommes perdraient de leur activité, par l'extrême facilité de leur exercice. Ce serait le triomphe de l'habitude!... alors, sans doute, il s'élèverait des philosophes, qui chercheraient à enrayer ce mécanisme, reviendraient à l'ancienne méthode, en recommanderaient la pratique, y traduiraient leurs résultats, après les avoir trop aisément obtenus dans la nouvelle (ut lumen publicum sustinere valerent, comme dit Newton lui-même, en parlant de la traduction synthétique).

Alors ceux qui auraient exclusivement pratiqué la spécieuse générale, et qui s'en seraient fait une habitude, résoudraient sans peine plusieurs problèmes de morale et d'idéologie, autour desquels nous tournons si laborieusement, et se croiraient peut-être des hommes supérieurs, tandis qu'ils ne pourraient soutenir, sans avoir des éblouissements, la lecture des profonds penseurs de nos jours.

Les leviers de l'esprit sont comme les leviers physiques; ils nous aident, mais quelquefois trop, en empêchant le développement de nos forces naturelles. Aussi, dès qu'ils nous abandonnent, nous demeurons livré, sans ressource, à toute la faiblesse qui provient de leur usage habituel.

Tout ceci nous ramène à la méthode et aux moyens indiqués (dans le chap. IV de cette section) dans l'objet de développer les bonnes habitudes de la mémoire, de former et de maintenir ce juste tempérament, cet équilibre des forces de la pensée. Exercer (par des moyens appropriés) toutes ces forces, mais graduellement, et sans jamais les excéder: faire une habitude, un besoin de la représentation claire des idées, et de leur ralliement aux signes: nous préserver de l'entraînement des mots, et des formes purement mécaniques: telles sont les conditions premières que devrait remplir une méthode, pour atteindre le but proposé: or, on ne saurait disconvenir que la synthèse ne soit celle qui y tende d'abord le plus directement. Ce n'est point cette méthode ténébreuse, justement proscrite par Condillac, qui ne compose qu'avec des chimères, part de principes vagues ou abstraits (1), comme de

(1) Comme dans notre conduite nous avons certains principes, certains raisonnements d'habitude qui se succédant avec une extrême rapidité, nous entraînent souvent, sans que nous nous en apercevions, à adopter tel ou tel parti, à nous tourner d'un côté ou d'un autre, il y a toujours, même dans la spéculation, quelques principes avec lesquels on s'est familiarisé, et qui se présentant d'abord à la pensée, lui donnent la première impulsion, et déterminent à commencer le raisonnement de telle manière : or c'est du commencement que dépend tout le reste.

Un métaphysicien qui serait prévenu, par exemple, de l'opinion que les idées générales sont l'origine et le fondement de toutes les autres, aurait sa mémoire remplie de termes abstraits, d'axiomes, etc.. qui ne manqueraient pas de se retracer les premiers dans toute question proposée à résoudre : il faudrait donc, ou dénaturer la question pour la rapprocher de ces principes abstraits qui en sont si éloignés, ou établir une chaîne artificielle, longue, embrouil-lée, laborieusement tissue, et qui souvent ne conduirait encore qu'à des mots. Cependant, si le métaphysicien était de plus géomètre, s'il était accoutumé à chercher et à atteindre infailliblement la vérité, en suivant un certain ordre de déductions, dans un système d'idées

la source de l'évidence, les cumule les uns sur les autres, et tourne sans cesse laborieusement dans la sphère creuse des identités verbales. Mais cette synthèse, que notre maître commun a lui-même

dont les signes sont naturellement déterminés, et où la forme du raisonnement est identifiée avec le fonds; l'habitude lui ferait préjuger la même détermination des signes, transporter les mêmes formes (avec le sentiment de l'évidence qui s'y trouve associé) dans des questions où cette confiance dans les termes est très-dangereuse, et où l'on peut s'égarer très-méthodiquement. Il lui suffirait donc d'avoir procédé, par axiomes, demandes, théorèmes; d'avoir établi dans l'ordre familier (auquel l'habitude attache une importance exclusive), de longues suites de raisonnements, sur des définitions de mots, ou des hypothèses creuses, pour donner ensuite et considérer lui-même ses rêves, comme des lois de la nature, ses identités verbales comme des démonstrations réelles.

Le philosophe, au contraire, qui est accoutumé à ne puiser ses principes que dans la nature des choses sensibles, dans le sein même des idées qu'il veut connaître, qui n'a pas toujours raisonné avec des signes bien déterminés, et qui a appris à se méfier des formes, concentre d'abord son attention sur la valeur des termes, rassemble toutes les données qu'il peut avoir sur leur composition intrinsèque, les refait pour peu qu'il s'en méfie; et trouve ainsi ordinairement dans la comparaison exacte et détaillée des éléments dont une question se compose, le vrai résultat qu'il voulait obtenir. Il n'affecte, le plus souvent, aucun ordre, mais il suit toujours le véritable, celui de la génération et de la liaison naturelle des idées.

Dans les deux cas, c'est l'habitude qui détermine la manière dont on commence le raisonnement spéculatif, comme l'action pratique; c'est elle qui étend les leçons de l'expérience à des cas où elles ne sauraient s'appliquer. Le géomètre métaphysicien est, à l'égard des signes comme un homme qui n'aurait jamais vécu que dans une société d'amis et de gens sûrs; il commettrait bien des fautes et des indiscrétions, quand il passerait dans une société étrangère et corrompue. Le vrai métaphysicien est comme celui qui, entouré de bonne heure d'ennemis, forcé de se tenir toujours sur ses gardes, a contracté l'habitude très-utile de la réserve et de la circonspection.

souvent pratiquée sous un autre nom; celle qui se conforme à l'ordre direct de la génération des idées, n'admet d'abord que les éléments les plus simples, c'est-à-dire, les plus clairs et les mieux déterminés (voy. chap. IV), les combine successivement entre eux, ne fait les signes qu'en faisant les idées, et s'impose toujours la loi nécessaire de les retracer ensemble. Cette méthode, avec laquelle la pensée sait toujours d'où elle vient et où elle en est, avance lentement, mais avec assurance, sans jamais s'oublier ni se perdre de vue; peut s'arrêter à volonté ou continuer sa marche; passe de l'ombre à la lumière par des gradations bien ménagées, est conduite enfin sans être entraînée, éclairée sans être éblouie.

C'est la pratique d'une telle méthode qui conserve à la pensée son heureuse indépendance, la prémunit contre la pente si dangereuse des habitudes mécaniques, lui inspire cette méfiance qui n'admet aucuns termes, aucuns éléments douteux, les ramène souvent à l'examen, les refait ou les vérifie: méfiance salutaire, dont les vrais philosophes nous donnent l'exemple et le précepte, seul contre-poids de l'aveugle habitude, source de la sagesse et cause active de tout progrès réel!...

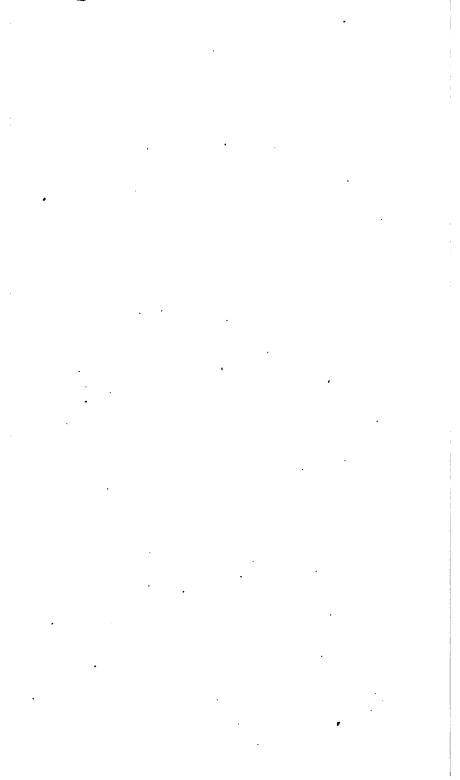

## CONCLUSION.

L'idéologie peut s'élever au-dessus de la grammaire générale et pénétrer des formes extérieures de la pensée ou des signes dont elle se revêt, jusqu'à ces modifications plus intimes, plus profondes, dont les signes se tirent uniquement de la connaissance des lois de notre organisation, de l'étude ou du sentiment, de cette connexion étroite qui existe entre le physique et le moral de notre être. Cette connexion peut être, en effet, sentie on observée: elle est sentie par ces individus qu'un tempérament délicat, une sorte de gêne dans les fonctions vitales. ramènent sans cesse au dedans d'eux-mêmes, qui entendent, pour ainsi dire, crier les ressorts de la machine et sentent que la pensée se tend ou se relache avec eux. Elle est observée et démontrée avec évidence par ces philosophes qui ont saisi et comparé la nature sensible dans ses divers états, suivi la marche des affections et des idées dans les variations organiques correspondantes aux âges, aux

forces, aux tempéraments, etc.; eux seuls « ont vu « les phénomènes, la machine tranquille ou fu-« rieuse, faible ou vigoureuse, saine ou brisée, « déchirante ou réglée; successivement imbécile, « éclairée, stupide, bruyante, muette, léthargique, « agissante, vivante, morte (1).»

Pour bien traiter la question proposée, il aurait fallu posséder d'abord, dans toute son étendue, cette grammaire générale ou science de nos idées et de nos signes considérés dans leurs rapports mutuels; car les formes extérieures de la pensée sont jetées dans le moule des langues; les termes dont ces langues se composent se répètent à chaque instant, et nos habitudes les plus nombreuses, les plus frappantes, se rallient à leur usage.

Mais il aurait fallu surtout joindre au sentiment de ces modifications intimes, de ces profondes habitudes de la pensée, la connaissance des signes propres à les exprimer; il aurait fallu avoir par devers soi les termes de rapports nécessaires pour comparer l'influence de l'habitude dans le physique et le moral, dans les opérations de la vie et celles de l'intelligence, dans les fonctions des organes moteurs et sensibles, et celles d'où dépendent les modes divers de la pensée. La question appelait d'elle-même ces rapprochements; elle fournissait la plus belle occasion de transporter la physiologie

<sup>(1)</sup> Voyez l'art. Locke, Encyclopèdie ancienne.

dans l'idéologie, ou de resserrer encore plus étroitement les liens qui doivent désormais unir ces deux sciences. J'ai osé envisager ce but dans le lointain, j'ai fait mes efforts pour en approcher, j'ai puisé dans les sources qui pouvaient m'en fournir les moyens.... C'est à des hommes plus éclairés, à des têtes plus fortes que la mienne qu'il appartiendrait d'effectuer ce que j'ai entrevu.

1° Les physiologistes distinguent les forces vivantes en sensitives et motrices. En méditant les données de mon sujet, j'ai reconnu ou cru reconnaître qu'il était nécessaire d'introduire la même distinction dans l'analyse des impressions et des idées.

Ce que des signes extérieurs, des expériences tentées directement sur les parties sensibles et irritables, manifestent au physicien, se dévoile d'une autre manière à la conscience de l'observateur réfléchi, qui se compare à lui-même dans l'exercice des fonctions de ses sens; il se sent passif dans certaines impressions, actif dans d'autres; il reconnaît qu'il y a en lui une force qui sent et une autre qui meut (sentiment et volonté), que ces deux forces combinées prédominent tour à tour l'une sur l'autre et concourent, d'une manière très-inégale, dans les diverses impressions qu'il reçoit.

En examinant d'abord les sens externes, on voit que les uns sont doués d'une mobilité particulière, tandis que les autres sont ou paraissent tout à fait immobiles; œux-ci ont un sentiment plus exquis, leurs impressions sont toutes excitatives; ceux-là sont plus délicats que sensibles, et leur sensibilité même semble être subordonnée au mouvement qui la dirige et la tempère : l'individu perçoit par ces derniers organes; il est affecté, il sent (dans toute la force du mot) par les autres; la sensation diffère de la perception.

L'être réduit à des organes passifs immobiles, ou dont il ne percevrait pas, ne dirigerait pas les mouvements, serait borné aux facultés instinctives, il n'y aurait point en lui de personnalité distincte; par l'odorat seul, par exemple, son existence serait peut-être comparable à celle de l'huître ou du polype, bien loin qu'il fût capable de former des combinaisons, des abstractions (1), etc. Toute faculté active et perfective commence à la perception, au mouvement volontaire. (Nous avons expliqué ce mot volontaire.)

L'action de la pensée, en l'absence des objets, n'est que la répétition de celle qui a été exercée par les sens sur ces objets. L'organe central peut en conserver la détermination et l'effectuer de la même manière, par une activité qui lui est propre; mais il n'agit directement pour élaborer, combiner et reproduire que les impressions transmises par des organes mobiles, ou soumises à l'action volontaire. Il n'y a donc point d'idées correspondantes aux

<sup>(1)</sup> Comme l'ont supposé Condillac et Bonnet. (Voyez le Traité des sensations et l'Essai analytique sur l'âme).

sensations pures, mais seulement aux perceptions. Les idées sont images ou copies: les unes se reproduisent spontanément; les autres se rappellent par un acte renouvelé de la volonté qui concourut à les former. Il n'y a de rappel que des mouvements et des impressions qui leur sont associés: ces mouvements sont les signes des impressions: les signes sont naturels ou artificiels, selon que l'association s'est formée, dans l'acte même de la perception, par le concours des organes moteurs et sensibles, ou par une détermination réfléchie et postérieure de la volonté.

La faculté de rappeler constitue ce que nous appelons en général mémoire; son exercice se fonde essentiellement sur les mouvements ou signes associés.

L'imagination consiste dans la reproduction spontanée des images. Les objets mêmes, associés dans une perception commune, remplissent pour elle l'office de signes; elle est aussi mise en jeu par les organes internes, et en reçoit souvent des lois. L'imagination diffère de la mémoire comme la sensation diffère de la perception.

2° La sensation, continuée ou répétée, se flétrit, s'obscurcit graduellement, et finit par disparaître sans laisser après elle aucune trace.

Le mouvement répété devient toujours plus précis, plus prompt et plus facile : la facilité croissante correspond à l'affaiblissement de l'effort; et si cet effort devenait nul, il n'y aurait plus de conscience du mouvement, plus de volonté; mais à quelque degré de facilité que le mouvement parvienne, il reste presque toujours un souvenir, une détermination de l'effort premier; et lors même que l'action motrice est devenue presque insensible à l'individu qui l'exécute, son produit n'en est que plus assuré et plus distinct.

Si toutes nos facultés et opérations, sous quelque nom qu'on les distingue, ne sont que des modifications de celles de sentir ou de mouvoir, elles devront participer à l'une ou à l'autre de ces deux influences de l'habitude; s'altérer, se dégrader (et dans certains cas s'exalter) comme sensations ou sentiments, se développer, se perfectionner, acquérir plus de précision, de rapidité et de facilité dans leur exercice, comme mouvements: l'influence de l'habitude est une épreuve certaine, à laquelle nous pouvons soumettre ces facultés, pour reconnaître l'identité ou la diversité de leur origine: toutes celles qui seront modifiées de la même manière, en passant par cette espèce de creuset, devront être rangées dans la même classe, et réciproquement, etc.

Pendant que la sensation répétée s'affaiblit dans l'organe ou la partie excentrique quelconque, immédiatement excitée, le principe sensitif, ou le système, peut en conserver la détermination, tendre à l'effectuer dans les intervalles accoutumés, réclamer les mêmes mobiles d'irritation, s'exaspérer

contre leur absence.... de là le *désir*, produit de l'instinct des organes, qui donne des lois à la volonté sans en recevoir, et pourrait avoir lieu sans volonté, sans mouvement, sans puissance. C'est ainsi que des sensations, tout en s'affaiblissant par l'habitude, se transforment pourtant en besoins impérieux.

Si la cause excitante quelconque était immédiatement appliquée à un centre ou foyer de sensibilité, les affections, loin de s'affaiblir, ne feraient que croître en énergie; ainsi toutes les passions, naturelles ou factices, tous les sentiments, éveillés d'abord par des images ou produits, et fixés ensuite par les dispositions des organes intérieurs, ces images mêmes, lorsqu'elles naissent de l'exaltation continuée de la sensibilité cérébrale, etc., ne font que se fortifier par la durée ou la répétition de leurs causes productives.

Les organes de la sensation ou de l'appétit, se blasent plutôt qu'ils ne se perfectionnent par la répétition de leur exercice. Si leurs impressions (dans certains cas) paraissent conserver ou recouvrer toujours la même fraîcheur, c'est qu'elles sont ravivées par les dispositions périodiquement renaissantes des centres qui leur correspondent; hors de là, leur sensibilité propre s'émousse en s'exerçant, et leurs mouvements, qui se sont exécutés dès la première fois avec assurance, n'acquièrent guère plus de perfection en se répétant.

L'habitude influe d'abord sur les organes de la perception, en modérant leur sensibilité trop délicate dans l'origine. Cet effet même prépare et contribue à favoriser le développement de leur motilité propre. C'est là que commence un véritable progrès dans les opérations et les facultés immédiatement liées à l'exercice des sens. Mais plus les mouvements deviennent faciles, plus la perception qui en dépend acquiert de précision et de clarté, plus aussi l'individu méconnaît la part qu'il y prend, plus son activité s'enveloppe : le sujet et le terme de l'action, l'effort et la résistance se trouvant enfin presque identifiés, tout semble revêtir le caractère passif de la sensation.

Une foule d'opérations, de jugements se pressent autour de cette perception, devenue si rapide et si simple en apparence. Ici il faut nécessairement remonter du jeu partiel des sens externes à celui de l'organe central, qui réunit, combine leurs impressions, les transforme, les échange les unes dans les autres.

De deux ou plusieurs perceptions différentes, séparées dans leurs organes, mais qui se répètent constamment ensemble, résulte presque toujours une seule impression mixte, qui doit être considérée comme une véritable résultante de toutes celles qui la composent, puisqu'elle tient de toutes à la fois, sans être aucune d'elles en particulier. De la il arrive premièrement, qu'une impression qui, si

elle était isolée, se rapprocherait du caractère passif, acquiert l'activité qui lui manquait, par sa combinaison avec une autre, dont la motilité prédomine. Cet effet se manifeste dans l'association intime de la vue avec le tact, et surtout de l'ouïe avec l'organe vocal. Un homme qui entendrait sans avoir la faculté de parler, ne distinguerait presque point les sons, et assurément il ne les rappellerait pas.

Il arrive en second lieu que les impressions ainsi associées et transformées dans un centre commun, ne reçoivent plus leur caractère de l'action même des sens qu'elles intéressent directement, mais bien du jeu intérieur de l'organe central, qui, réagissant avec la somme de ses déterminations acquises, change, complique, rectifie et quelquefois dénature les rapports simples des sens externes, substitue les souvenirs à la perception, et réalise ce qui a existé, plutôt qu'il ne perçoit ce qui existe. De là la confirmation de cette sentence d'un grand philosophe: « Omnes perceptiones tàm sensùs, quàm mentis, sunt ex analogiá hominis, non ex analogiá universi, etc. » De là la rapidité et l'assurance dont nous percevons ou croyons percevoir actuellement par un sens ce qui n'est point de son domaine, ou qui excède évidemment sa portée; de là une multitude d'illusions d'autant plus difficiles à détruire qu'elles sont plus anciennes, et que les témoignages les plus authentiques, les expériences les plus répétées semblent déposer constamment en leur faveur; de là l'ordre établi par les habitudes de l'imagination, confondu avec la nature des choses; la supposition d'une existence fixe et nécessaire, là où il n'existe qu'un concours fortuit et passager; la généralisation des expériences particulières, la conversion du relatif en absolu, les faux rapports d'essentialité dans les impressions habituellement simultanées, ceux de causalité dans l'ordre familier des successives.

De là la sécurité avec laquelle nous attendons les phénomènes qui se sont toujours également suivis; l'imprévoyance des chances contraires, le trouble, la surprise, l'admiration ou la crainte qu'elles inspirent en se réalisant, l'émotion dans le changement, l'indifférence dans l'uniformité; de là enfin cette multitude de jugements qui se confondent pour nous dans la sensation même, et toujours (par la même cause) parce que les mouvements nombreux, tant internes qu'externes dont ils dépendent, sont devenus extrêmement rapides, faciles; et que l'attention n'étant plus excitée par l'effort, ou le mouvement même qu'elle dirigeait dans le principe, demeure inactive, et abandonne tout à l'entraînement de l'imagination et de l'habitude.

L'habitude influe sur notre faculté perceptive, comme sur les forces motrices simples? Cette faculté prend donc sa première origine dans le mouvement. Si, comme, l'a dit Bonnet, la perception ne différait de la sensation que par le degré, elle devrait tendre toujours également à s'obscurcir ou à s'exalter, et ne serait susceptible d'aucun progrès.

III. Toutes les opérations quelconques, lorsqu'elles sont fréquemment répétées, cessent de procurer à l'organe moteur central cette activité qui, lui donnant la conscience de ses forces, faisait en quelque sorte sa vie propre.

Les mouvements premiers, associés aux impressions, se répétant continuellement depuis l'origine, deviennent insensibles par suite du perfectionnement même des organes; leurs fonctions naturelles de signes sont absolument oubliées ou méconnues; il n'y a plus de rappel disponible; tout est sous le pouvoir de l'imagination.

Les signes secondaires du langage viennent heureusement enrayer cette mobilité de l'habitude, révéler à l'individu l'espèce d'empire qu'il peut exercer sur plusieurs de ces modifications, lui créer une seconde *mémoire*.

Parmi les mouvements volontaires qui peuvent également servir de signes de rappel, ceux de la voix, outre la disponibilité et la commodité parfaite de leur exercice, ont l'avantage unique et infiniment précieux de rendre l'individu doublement présent à lui-même, par l'effort qu'ils déterminent et l'impression qu'ils produisent; ils justifient la

préférence qui leur est accordée dans les communications mentales ou sociales.

L'individu note par des signes articulés tout ce qu'il sent, perçoit ou imagine en lui ou hors de lui. Mais la nature des impressions auxquelles il associe ses mouvements vocaux, la manière dont il forme ces premières associations, celle dont l'habitude vient à les modifier par la suite, mettant des bornes à l'utilité générale qu'il s'en promettait, ou en corrompent les premiers fruits.

Le son articulé est une perception, il ne pourra contracter de lien étroit et fixe qu'avec les impressions d'une nature homogène à la signne propre.

Les sensations, les modifications obscures ou fugitives, les sentiments variables, les fantômes, les idées réellement archétypes, tous ces produits vains et illusoires d'un cerveau exalté, ne recevront aucune lumière, aucune fixité réelle (mais trop souvent une consistance trompeuse) des notes vocales destinées à les exprimer ou à les rappeler.

En second lieu, quoique les perceptions dénommées soient circonscrites et persistantes en ellesmêmes, il arrive souvent que l'attention ou la force motrice ne les enveloppe pas dans un acte commun, ne se partage pas assez également entre les signes et les choses; alors l'association est irrégulière ou nulle, le signe demeure seul ou à vide dans la mémoire, eu bien l'idée est isolée dans l'imagination et échappe ensuite au rappel actif. Enfin l'extrême facilité dans l'articulation ou le rappel (mécaniques) des signes, provenant de la répétition la plus fréquente, pourra finir par altérer leurs fonctions les plus utiles (de la même manière qu'elle avait annulé déjà les fonctions des signes premiers) et livrer encore une fois l'imagination sans frein à ses propres saillies.

De quelque cause que provienne l'isolation du signe, toutes les fois que son rappel est vide de représentation, la mémoire est *mécanique*.

Si par la nature des modifications associées, le signe n'a qu'un pouvoir excitatif dans un degré quelconque, sans aucune valeur déterminée ou déterminable, la mémoire est sensitive.

Dans les cas uniques où l'association régulièrement formée avec des perceptions distinctes, donne aux signes le pouvoir infaillible d'évoquer les idées ou images, la mémoire est représentative.

L'habitude influe sur la mémoire mécanique, comme sur la faculté de mouvoir simplement; sur la mémoire sensitive, comme sur celle de sentir; sur la mémoire représentative, comme sur celle de percevoir.

Dans le premier cas : suite de monvements prompts, faciles, inaperçus, et à la fin presque automatiques; dans le second, suite de modifications, de sentiments ou de fantômes évoqués par les sons articulés; tantôt affaiblissement, tantôt exaltation dans l'effet sensitif, vicissitudes perpétuelles dans la

chose signifiée, permanence du signe, jugement illusoire qui transporte à l'une toute la fixité de l'autre.

Dans le troisième cas : suite de signes et d'idées, tissus ensemble dans la même chaîne; rappel plus prompt, plus assuré, plus facile (et peut-être trop facile) des uns, mais toujours fidélité, clarté de représentation des autres : seule mémoire utile, base unique de l'intelligence humaine.

Dans la mémoire mécanique, le mouvement absorbe toutes les forces de l'organe pensant; la sensitive fait prédominer la sensibilité sur les forces; la dernière forme et entretient ce juste équilibre d'où dépend la raison au moral, comme la santé au physique.

La répétition fréquente des mêmes signes articulés modifie, d'une manière bien remarquable, les jugements que nous portons sur les faits, comme sur les rapports de nos idées entre elles, ou des termes entre eux, ou des unes avec les autres.

Une habitude première ne nous permet guère de concevoir un objet, une *idée* quelconque, sans rappeler le *signe* qui l'exprime (quoique l'effet soit bien loin d'être réciproque): à force de les percevoir, de les contempler ainsi l'un l'autre, nous finissons bientôt par ne pouvoir plus absolument les isoler. Ils nous semblent participer à la même essence. C'est surtout dans l'emploi des termes archétypes que ce jugement est entraîné par une force invincible; le signe paraît tenir alors dans la mé-

moire la place de la résistance au dehors. Ce sont deux liens qui unissent également des impressions associées par simultanéité, deux habitudes presque aussi anciennes, presque aussi profondes. De là le pouvoir magique des termes de substance, d'essence, etc.; la réalisation des noms abstraits ou généraux; les longues erreurs des scolastiques et des métaphysiciens (jusqu'à Locke); de là l'extrême difficulté qu'il devait y avoir à séparer dans la suite les signes et les idées. Honneur au philosophe qui compléta le premier cette séparation et parvint à dissoudre cet agrégat, cimenté par les habitudes des siècles! Il fut vraiment le créateur de la logique et de l'idéologie.

Toutes les formes habituelles de notre langage 'nous entraînent à réaliser des abstractions, et quoique en théorie nous sachions très-bien à quoi nous en tenir, les meilleurs esprits peuvent être déçus dans la pratique par cette illusion d'habitude, comme ils le sont en rapportant les couleurs aux objets.

Malheur à la raison, quand le langage a consacré des expressions insignifiantes, des jugements faux ou bizarres! leur répétition continuelle les transforme en habitudes de l'oreille ou de la voix, et dès lors les termes acquièrent un titre de créance, qui, éloignant d'eux toute suspicion, les fait passer aveuglément, et sans le moindre examen: telle est la force des habitudes de la parole, qu'il n'est peut-être pas d'absurdité dont on ne finît par se convaincre, en

répétant souvent et longtemps les signes qui l'expriment!...

Nos jugements sont mécaniques, lorsqu'ils ne se fondent que sur la répétition des mêmes termes vides de sens. Le souvenir d'avoir toujours cru ou articulé les mêmes paroles, tient lieu de toute autre preuve, et cette confinnce routinière, cette foi machinale s'accroît précisément comme le nombre des répétitions augmente; son opiniâtreté est proportionnée à son aveuglement: l'une et l'autre prouvent toute la puissance de l'habitude.

Les titres les mieux sondés comme les plus chimériques, les plus réels comme les plus faux, les jugements réstéchis enfin, comme les jugements mécaniques, acquièrent un nouveau poids par le seul fait de leur répétition. Mais tout ce qui passe exclusivement sous l'empire de l'habitude, doit perdre de son autorité aux yeux de la raison.

L'habitude substitue encore de simples souvenirs à la perception immédiate de l'évidence, qui fonda d'abord le jugement réfléchi; elle transporte aux uns la confiance légitime dont jouissaient les autres, nous cache leurs metifs réels, et s'oppose avec une force croissante à de nouvelles vérifications, remplace le donte de la sagesse par une aveugle présemption, le besoin de connaître par l'apathique indifférence pour les vérités connues; c'est ainsi qu'elle dissimule souvent nos premières erreurs et les perpétue, couvre de nuages la source des vérités, et en circonscrit l'influence.

Dès que nous ne jugeons plus que sur des réminiscences, les plus longs raisonnements doivent acquérir une rapidité égale à celle de la simple succession des termes dont ils se composent. Or, les habitudes de la mémoire tendent à accroître indéfiniment cette rapidité. Alors la réflexion s'éloigne, l'attention n'est plus, tout est livré de nouveau à un pur mécanisme.

Les opérations les plus compliquées s'exécutent, il est vrai, avec assurance et facilité, mais la pensée sommeille et perd ses forces dans l'inaction. L'analyse philosophique peut naître au sein de cet entraînement général, comme les plus puissantes ressources de l'industrie dans les grandes nécessités; mais elle cherche des éléments et ne trouve que des masses fortement agrégées; elle cherche un fond où pouvoir s'attacher, et ne trouve que des formes légères qui lui échappent; elle veut diriger, montrer la bonne route, et tout fuit devant elle dans la pente la plus rapide; alors, changeant de titre comme de fonctions, cette analyse ne sera plus celle qui sépare, mais celle qui recompose.

| , |   |   |   |     |
|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   | Ì   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | 1   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   | • |   | 1   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
| • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | i   |
|   |   |   |   | İ   |
|   | • |   |   |     |
|   | • |   |   | ı   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | - 1 |
|   |   | • |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | i   |
|   |   |   |   | i   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   | - |     |
|   |   |   |   | İ   |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   | • |   |   |     |

# **RAPPORT**

#### DES CITOYENS

CABANIS, GINGUENÉ, REVELLIÈRE-LÉPEAUX, DAUNOU ET DESTUTT-TRACY,

CHARGÉS PAR LA CLASSE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

D'EXAMINER LES SEPT MÉMOIRES ENVOYÉS AU CONCOURS

sur la question proposée en ces termes :

Déterminer quelle est l'invluence de l'habitude sur la pagulté de penser; ou, en d'autres termes, paire voir l'eppet que produit sur chagune de mos pagultés intellectuelles, la préquente répétition des mêmes opérations.

PAR M. DESTUTT-TRACY.

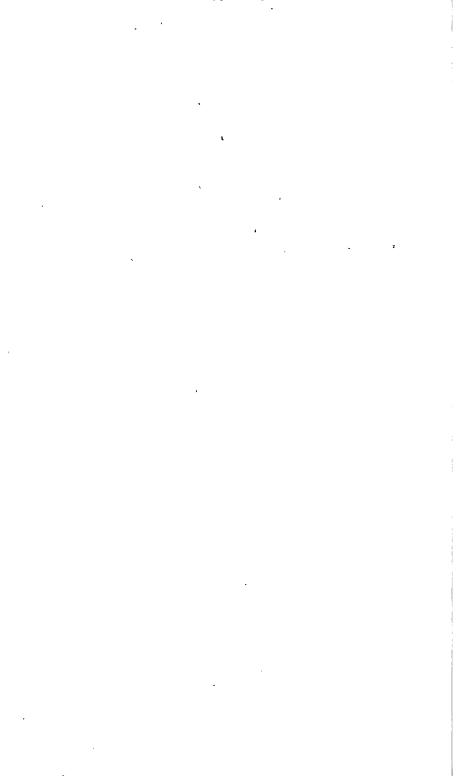

# RAPPORT.

## DE M. DESTUTT-TRACY.

La classe avait proposé ce sujet de prix dès le 5 vendémiaire an vui. Mais, à la séance du 15 germinal au 1x, il fut décidé qu'aucun des concurrents n'avait pleinement rempli les vues de l'Institut; et un nouveau concours fut ouvert sur la même question. C'est de ce second concours que je suis chargé de vous rendre compte. La commission dont je suis l'interprète a été unanime sur tous les points.

D'abord, sur les sept mémoires qui ont été soumis à son examen, elle a jugé à propos d'en écarter cinq, savoir: les nos 1, 2, 4, 6 et 7. Les auteurs, ou n'ont pas bien entendu la question, ou ne l'ont pas suffisamment approfondie; et nous n'avons pas cru devoir vous en rendre un compte détaillé.

Le numéro 5, portant cette devise: L'habitude est une seconde nature, sans être très satisfaisant, a paru cependant mériter davantage de fixer votre attention. — Il est divisé en deux parties. La première traite des connaissances que l'homme puise dans la nature, sans le secours de la communication des idées; la deuxième, de la communication des idées.

La première partie est subdivisée en deux sections: l'une du système des connaissances évidentes, l'autre du système des connaissances de fait; et cette dernière contient deux chapitres: l'un des faits dans l'ordre physique, l'autre des faits moraux. Cette distribution n'a pas été approuvée. Elle semble supposer que toutes les connaissances dont il est parlé dans la première partie pourraient s'acquérir sans le secours des signes, ce qui serait étrangement méconnaître leur influence. Aussi l'auteur paraît-il ne les regarder guère que comme des moyens de communiquer ou tout au plus de classer nos idées, et ne pas sentir assez combien ils sont nécessaires pour les former et les fixer dans nos têtes. Il paraît inadmissible aussi de mettre les connaissances évidentes, pour ainsi dire, en opposition avec les connaissances de fait. Il résulte de là que nos différentes opérations intellectuelles sont confondues; et que la marche de l'esprit humain n'est pas tracée avec assez de netteté.

En tout, quoique ce mémoire soit recommandable par des idées ingénieuses et prouve de la capacité, il montre que son auteur n'a pas assez médité son sujet, qu'il a trop compté sur sa facilité, et qu'il n'est pas même suffisamment au fait de ce qui a été écrit sur ces matières. On ne peut que l'exhorter à se livrer à cette science, et alors il est vraisemblable qu'il lui fera faire des progrès.

Reste le numéro 3, ayant pour devise cette phrase

de Bonnet: Que sont toutes les opérations de l'âme, sinon des mouvements et des répétitions de mouvements? Il a déjà obtenu une mention très-honorable au concours de l'année dernière. L'auteur l'a retravaillé; il a profité des conseils qui lui furent donnés alors par l'Institut, et cette fois il a réuni tous les suffrages. Comme nous sommes tous d'avis qu'il mérite le prix, je devrais, aux termes de votre règlement, me borner à vous proposer d'en entendre la lecture, mais comme il est très-volumineux, je vais essayer de vous en donner une idée sommaire, quoiqu'il soit très-difficile, je dirai même impossible, de faire une analyse satisfaisante d'un ouvrage de ce genre.

Nul ne réfléchit l'habitude, a dit Mirabeau (Conseils à un jeune prince). Cette maxime a vivement frappé notre auteur, et il en a fait le début de son ouvrage.

Il voit dans cette observation profonde la cause pour laquelle la connaissance de notre intelligence devait être la dernière de nos connaissances qui se perfectionnât; pourquoi il était très-difficile d'imaginer de commencer cette étude; pourquoi, dans cette recherche, l'esprit d'analyse devait être arrêté successivement à chaque pas; enfin pourquoi il devait avoir déjà découvert beaucoup de choses relatives aux formes et aux produits de nos raisonnements, avant d'avoir démêlé la génération de nos idées, qui en sont les éléments; en un mot, pour-

quoi l'esprit humain a toujours mieux connu les choses, à proportion qu'elles étaient plus loim de lui, et moins intimement unies à son existence et à ses actes les plus fréquents.

Il trouve encore, dans cette réflexion si vraie, ce qui a obligé les créateurs de la science des idées (Condillac et Bonnet) à étudier l'esprit humain dans un fantôme hypothétique, fruit de leur imagination. Cette marche ne doit plus être suivie, mais elle était nécessaire en commençant. Ce sont les travaux de ces premiers maîtres et ceux de leurs successeurs, qui nous mettent aujourd'hui en état de déterminer les effets de l'habitude, cette cause générale de tous nos progrès d'une part, et de notre aveuglement de l'autre. Mais pour le faire avec précision, il faut commencer par présenter une analyse sommaire de nos facultés intellectuelles et des impressions que nous leur devons. C'est ce que l'auteur fait tout de suite après ces observations préliminaires qui montrent déjà combien il est maître de son sujet. Suivons-le dans cet examen.

Il préfère d'appeler impression, ce que nous nommons ordinairement sensation. La raison en est que de ces sensations, quelques-unes, telles que celles qui nous viennent de nos organes internes, sont uniquement ou presque uniquement dues à la faculté de sentir; d'autres, telles que celles que nous cause le simple mouvement de nos membres, sont uniquement ou presque uniquement dues à la faculté de nous mouvoir; et enfin, presque toutes sont, à différents degrés, composées des effets de ces deux facultés réunies. Or, de même que les physiologistes distinguent les forces sensitives et les forces motrices, bien qu'ils leur reconnaissent une origine commune, et qu'ensemble elles composent la force vitale ou le phénomène de la vie; de même il pense qu'en idéologie, il faut distinguer dans l'impression ce qui appartient à la sensibilité et ce qui appartient à la mobilité, la passion et l'action, ou plutôt l'activité sensitive et l'activité motrice, la partie purement affective et la partie perceptive, en un mot, la sensation et la perception.

Il se sert de ces mots partie perceptive et perception, pour désigner la portion de l'impression qui dérive de la faculté de nous mouvoir, parce qu'il pense que c'est à celle-là et à la conscience d'un mouvement volontaire que nous devons toutes nos connaissances, même celle de notre moi, et que les impressions purement affectives, purement sensitives, ne nous mettraient jamais à même de porter aucun jugement, pas même celui de personnalité, celui qui consiste à percevoir que c'est nous qui existons, qui sentons.

Voilà ce qui justifie, ou du moins motive l'emploi du mot *impression* substitué à celui de *sensation*. Après cette distinction des parties de l'impression, il examine, dans l'exercice de chacun de nos sens, quelle est la part du sentiment et celle du monvement.

#### I°. - LE TACT.

Dans les impressions tactiles, il est aisé de distinguer le tact passif et le tact actif, c'est-à-dire, celui qui se borne à recevoir les affections des corps qui s'approchent de l'organe, et celui qui va les chercher au moyen d'un mouvement volontaire et senti; et dans ce dernier tact on discerne facilement l'effet de la force sensitive de celui de la force motrice. C'est à la mobilité qu'est due la perception d'effort qui se compose du moi qui veut se mouvoir et de l'être qui s'y oppose et consiste dans le jugement que nous en portons. C'est là le premier de nos jugements, la première de nos connaissances et l'origine de toutes les autres; c'est en même temps la base de tout existence réelle. L'organe principal du tact étant la main, c'est celui de tous nos sens dont en général la sensibilité est la moins vive et la mobilité la plus grande. C'est pourquoi c'est celui qui nous instruit le plus et qui instruit tous les autres sens. Quand sa sensibilité est trop vive, il n'a plus cette prérogative, nous sommes tout à la sensation, la perception disparaît. C'est une règle générale, que partout où le sentiment prédomine, il n'y a plus de connaissance.

### 2°. - LA VUE.

L'organe de ce sens est beaucoup plus sensible et

moins mobile que celui du tact. Cependant il y a encore lieu à distinguer la vue passive et la vue active, c'est-à-dire, les cas où nous ne faisons que recevoir les impressions visuelles, et ceux où, par différents mouvements, nous nous dirigeons vers elles, et modifions l'organe de manière à les recevoir d'une façon plutôt que d'une autre. Il y a différence entre regarder et simplement voir, comme entre être heurté et tâter. On doit donc reconnaître, dans l'exercice de la vue active, l'action des forces sensitives et celle des forces motrices : sentiment et mouvement. En conséquence, l'auteur pense que la vue active toute seule procurerait l'impression d'effort, donnerait lieu à la connaissance du moi, et par celle-là à plusieurs autres, ferait naître des jugements, en un mot, produirait des perceptions, quoiqu'en moindre nombre que celles du tact. Mais suivant lui, la plus grande utilité de la mobilité, propre au sens de la vue, est de se mettre à même d'associer ses opérations à celles du tact, dont les perceptions sont bien plus distinctes et plus persistantes, parce que la résistance extérieure s'y trouve substituée à la simple résistance musculaire. « C'est a ainsi, dit-il, que tout organe peu mobile qui, s'il « était isolé, ne comporterait que des impressions « plus ou moins passives et confuses, peut acquérir « l'activité qui lui manque, par son association ou « sa correspondance avec un organe supérieur en « mobilité. »

#### 3°. — L'OUIE.

La réflexion précédente s'applique, de la manière la plus heureuse, su sens de l'ouie. L'organe de ce sens est très-sensible et peu mobile; et bien qu'il y ait, entre entendre simplement et écouter, une différence qui tient à la mobilité interne des muscles de l'orealle, cependant l'ouie devrait être purement passive et sensitive; et pourtant elle nous procure une multitude de perceptions très-fines et très-distinctes. Mais c'est qu'elle s'associe à un organe éminemment mobile, celui de la voix, lequel répète et reproduit intérieurement tous les sons dont l'onie est affectée, et par là nous les fait distinguer et percevoir : aussi percevons-nous tonjours les sons et les articulations d'autant plus distinctement qu'ils ont plus de rapports avec ceux que nous pouvons inniter et reproduire; et la finesse et la délicatesse de l'ouie sont toujours proportionnelles à la souplesse et à la flexibilité de l'organe vocal. Toutes les observations, dans les différentes espèces d'animaux et dans les différents états de l'homme, confirment cette importante réflexion. L'association de la voix avec l'ouïe est donc analogue dans ses effets à celle qui existe entre le tact et la vue. C'est là, suivant nous, une très belle idée, et qui donne beaucoup de poids à la théorie de notre auteur.

### 4°. — LE GOUT.

L'organe du goût n'est pas dépourve de mobilité. Le goût n'est pas complètement passif; il y a différence entre sentir simplement une faveur et la savourer. Mais le goût est éminemment affectif; les impressions qu'il reçoit émeuvent un organe interne important (l'estomac). Elles ébranlent puissamment tout le système sensitif. D'ailleurs, la résistance que présente le corps savoureux est très-transitoire; la sensation doit donc prédominer dans le goût, et la perception y être presque nulle; aussi les saveurs sont-elles peu distinctes et peu susceptibles de rappel; — aussi ont-elles peu de noms dans les langues, ou des noms analogues à ceux des qualités tactiles, comme ceux des odeurs sont tirés des objets visibles. Seulement les saveurs des corps solides sont un peu moins confuses que celles des fluides. Elles approchent plus de la perception, ce qui confirme le principe que toute connaissance veut de la mobilité.

#### 5°. - L'ODORAT.

L'odorat est encore plus passif que le goût, avec lequel il a beaucoup de connexion. Il y a bien encore une légère différence entre sentir et flairer; mais la mobilité de ce sens ne consiste presque que dans le mouvement de la respiration, mouvement continu, nécessaire, et par conséquent profondément habituel et très-peu volontaire. D'ailleurs il met en jeu plusieurs organes internes et tout le système sensitif. Aussi les impressions de l'odorat, comme l'indique le langage, sont presque toutes en sensation et presque point en perception. Aussi sont-elles affectives, confuses, impossibles à nommer et à rappeler, ni divisibles, ni perceptibles, ni instructives.

**6**•.

Enfin viennent les impressions que nous éprouvons dans les parties internes du corps. Celles-là sont pures sensations. La force sensitive y est seule en jeu. Point d'effort perçu, point de distinction, nul vrai souvenir; toute connaissance s'éclipse avec l'absence du mouvement volontaire.

Donc toute impression est plus ou moins propre à être perçue ou sentie, suivant qu'elle est plus ou moins liée à un mouvement volontaire, et que sa propriété affective est plus ou moins dominante.

. Sur cette explication des fonctions de nos sens se fondent des développements ultérieurs.

L'effet des impressions sur les organes n'est pas uniquement momentané; elles y laissent des traces durables. Or, ces modifications persistantes des organes, l'auteur les appelle des déterminations: il dit qu'une détermination s'effectue quand l'organe se remet dans le même état où il était en vertu de l'action première.

Puisqu'il y a deux sortes d'impressions, ou plutôt puisque l'impression renferme deux choses différentes, la sensation et la perception, il doit y avoir deux sortes de déterminations, la sensitive et la perceptive ou motrice; c'est-à-dire que les déterminations que contractent les organes sensitifs ne doivent pas avoir les mêmes propriétés que celles que contractent les organes moteurs.

Que la détermination sensitive s'effectue par l'action renouvelée de l'objet ou spontanément en son absence, l'auteur pense que la sensation ne sera pas reconnue pour être la même que la première, qu'il n'y aura pas lieu à ce qu'il appelle réminiscence.

Au contraire, que la détermination motrice s'effectue à l'égard du même objet, l'individu a conscience d'un effort renouvelé et plus facile; il se reconnaît lui-même comme sujet voulant, et par suite il reconnaît l'impression précédemment éprouvée. Si c'est spontanément, et en l'absence de la cause première, l'individu, n'éprouvant pas la même résistance, doit distinguer que c'est un souvenir et non l'impression première.

Ce souvenir n'est qu'une copie de la perception première. L'auteur l'appelle *idée*: il n'y a de différence entre l'idée et l'impression originaire que la partie sensitive qui ne se renouvelle pas. Donc, sans la détermination motrice, il n'y aurait ni réminiscence ni idées.

Il n'y aurait non plus ni signes ni mémoire; car, suivant notre auteur, ce sont les mouvements volontaires qui sont les signes naturels, puis artificiels des impressions; et la mémoire est la faculté de rappeler en mouvant, en faisant un effort.

Il appelle imagination la faculté de reproduire involontairement certaines impressions. Il appelle ces reproductions non pas idées mais images. On prend ces images pour des réalités, parce que la conscience de leur partie motrice a disparu par l'habitude, et qu'on n'est plus frappé que de leur partie sensitive. Il croit que les impressions visuelles sont plus souvent dans ce cas que d'autres, et que ces images sont les produits les plus immédiats de l'activité propre du centre cérébral : de la les visions.

Il faut convenir que cette dernière partie de l'introduction ne présente pas le même degré de lucidité que celle qui contient l'analyse des sens. Peutêtre est-ce qu'il aurait fallu faire une analyse expresse de nos facultés intellectuelles, et peut-être encore aurait-il mieux valu ne pas réunir, sous le nom unique d'impression, la pure sensation avec la perception; car, dans le vrai, cette partie perceptive de l'imagination consiste dans des jugements portés qui, joints à la partie affective, à la simple sensation, la font devenir une idée composée. Or, en partant de cette simple sensation, et exposant suc-

cessivement tous les degrés de composition et de complication par lesquels elle passe, l'explication des opérations intellectuelles subséquentes aurait peut-être pu être plus claire. Au reste, la suite répandra du jour sur ce point obscur. Il nous faut suivre notre auteur dans les deux sections de son ouvrage, l'une qui traite des habitudes passives, et l'autre des habitudes actives. Elles sont pleines de vues fines et de détails curieux.

#### SECTION PREMIÈRE.

#### Des Habitudes Passives.

Un fait bien général et bien connu c'est que toutes nos impressions, quelles qu'elles soient, quand elles sont continuées ou fréquemment répétées, s'affaiblissent graduellement, à moins que l'organe ne soit lésé ou détruit. Mais en s'affaiblissant, les unes s'obscurcissent toujours davantage; les autres deviennent souvent plus distinctes.

Quand j'éprouve souvent le même degré de température ou la même odeur, j'en suis moins affecté; quand je l'éprouve longtemps de suite, je finis par ne rien sentir.

D'autres impressions, telles que celles de la vue, celles de l'ouïe, s'affaiblissent aussi par leur répétition ou leur continuité, mais elles deviennent plus distinctes: c'est qu'elles renferment sensation et perception, et que tandis que la sensation s'efface la perception s'éclaircit.

Le premier chapitre, qui traite des sensations continuées et répétées, est destiné à expliquer le premier de ces deux effets. L'auteur se rend compte ainsi de l'action de la force sensitive.

Il dit: Le mouvement vital entretient incessamment, dans toutes les parties de l'être vivant, un certain degré de sensibilité propre du tout et de chacune de ses parties. Quand ce ton général ne reçoit aucune altération, l'être vivant peut et doit avoir un sentiment obtus de son existence; mais il n'a point de sensation proprement dite. Quand il reçoit un accroissement ou une diminution générale, ou une altération subite dans quelques parties, il y a sensation, mais, dans ce dernier cas, l'organe irrité réagissant sur les autres, l'équilibre se rétablit graduellemeut, et tout au plus le ton général demeure augmenté ou diminué, quelquefois même il est encore l'un ou l'autre quand, par la cessation de la cause irritante, l'organe qui l'a altéré est déjà revenu à son état antérieur; ce qui produit une nouvelle inégalité en sens inverse.

Cette manière de considérer le principe sensitif, dont je ne puis donner ici qu'un aperçu, explique assez bien pourquoi la même cause affective ne produit pas toujours les mêmes effets sur nous; pourquoi nous ne nous apercevons pas des changements lents et graduels qui s'opèrent en nous; pourquoi la sensation continuée s'altère ou disparaît; pourquoi, quoique moins sentie, elle devient souvent plus nécessaire à l'être sentant, etc., etc. En un mot, elle rend un compte satisfaisant des divers phénomènes de la sensation proprement dite. Mais la partie perceptive de nos impressions ne suit pas les mêmes lois : elle est l'objet du chapitre suivant.

Tandis que la sensation répétée ne fait que s'obscurcir et s'éteindre, tout ce qui tient à l'action de nos organes moteurs se perfectionne par l'exercice, et toutes les opérations de nos sens actifs deviennent plus faciles, plus rapides, plus distinctes, à mesure qu'elles sont plus souvent répétées; ce sont elles qui produisent la perception; c'est à elles que nous devons tous nos progrès et nos erreurs. L'auteur assigne trois causes de leur perfectionnement: 1° l'affaiblissement de l'effet sensitif; 2° la facilité croissante des mouvements; 3° leur association, dans le centre cérébral, à d'autres mouvements ou d'autres impressions qui leur servent de signes. Nous ne le suivrons point dans le développement des effets de ces causes; il faut voir dans l'ouvrage l'énoncé des faits qui manifestent l'action de chacunes d'elles; mais, dans le chapitre troisième, on examine spécialement les perceptions associées et les divers jugements d'habitude qui en résultent.

Bacon a remarqué, avec une bien grande sagacité, que l'intelligence humaine est comme un

miroir inégal qui mêle sa nature propre à celle des objets qu'il reproduit. Et notre auteur ajoute que la nature de l'entendement n'est autre chose que l'ensemble des habitudes propres de l'organe cérébral, qu'il regarde comme le sens universel de la perception, tandis que les sensations sont les effets des sens particuliers et des organes externes. Les déterminations, les habitudes contractées par cet organe central, et persistantes dans son sein, constituent ce qu'il appelle notre imagination; et c'est cette faculté qui, réagissant sur les produits des sens externes, devient le miroir inégal de Bacon. C'est elle qui, à propos d'une des perceptions qu'elle a associées ensemble, reproduit à l'instant toutes les autres, en sorte qu'elles se servent réciproquement de signes, en conséquence des liaisons habituelles qu'elles ont eues précédemment. De là la multitude et la rapidité de nos jugements, mais aussi leur témérité; de là vient que l'enfant appelle tout homme papa, et que l'homme suppose une volonté comme la sienne à tout ce qui agit. L'auteur considère les effets de l'imagination dans les perceptions qu'elle a associées par simultanéité ou dans l'ordre successif. Il en remarque les différentes conséquences, et il conclut que, dans l'état actuel de nos facultés, toute perception est composée d'une foule de jugements d'habitude devenus rapides, faciles, et, par cela même, indifférents jusqu'au point d'échapper à la conscience de l'individu dans le cerveau duquel ils s'effectuent. La plus grande preuve que l'on puisse donner de l'existence de cette multitude de jugements souvent inaperçus, qui font que l'impression qui nous semble la plus simple est réellement une perception très-compliquée, c'est le sentiment de surprise que nous éprouvons toutes les fois que leur liaison ordinaire se trouve dérangée dans un phénomène qui sort de l'ordre commun.

L'auteur en prend occasion d'expliquer spécialement, dans le chapitre IV, les effets de l'habitude sur les sentiments moraux qui résultent de ces perceptions, lesquels sentiments il regarde comme les sensations propres à l'organe cérébral et à l'imagination; il découvre surtout les causes des idées superstitieuses et des déterminations instinctives. Ce chapitre est rempli de très-belles observations.

Là finit la première section, intitulée: Des habitudes passives. Pour ne pas trouver qu'elle renferme des choses étrangères à ce que promet ce titre, il faut se rappeler que, si on y traite non seulement de la sensation ou partie passive de l'impression, mais encore de la perception, qui en est la partie active, c'est parce qu'elle entre dans la composition des produits de l'imagination, que l'auteur regarde comme la sensibilité propre de l'organe cérébral. Il y a peut-être là quelque chose d'hypothétique qui n'est pas suffisamment justifié par les observations physiologiques, et dont on aurait pu se passer, comme je l'ai déjà indiqué, en envisageant sous un autre aspect la formation de la perception. Mais cette manière de considérer les phénomènes amène des développements si intéressants et si instructifs, qu'on ne saurait y avoir regret. Continuons donc de vous rendre compte de l'ouvrage et de la seconde section, qui traite des habitudes actives.

### SECTION DEUXIÈME.

#### Des Habitudes Actives,

ou de la répétition des opérations qui sont fondées sur l'usage des signes volontaires et articulés.

Cette seconde partie est presque uniquement l'histoire des signes articulés et des différents effets que leur usage répété produit sur nos divers genres d'impressions. L'auteur commence par reconnaître deux espèces de signes naturels; toute impression, même purement sensitive, associée par l'habitude à d'autres impressions, en devient le signe, et réciproquement, c'est-à-dire qu'elle les réveille et est réveillée par elles. Mais ces sortes de signes ne sont point disponibles, ne dépendent point de la volonté de l'individu; ce sont ceux au moyen desquels on est affecté: on imagine sans connaître, sans percevoir, sans pouvoir s'assurer de la réalité de l'impression qu'on éprouve. Ils ne laissent point lieu à l'action de la réflexion; leur effet est machinal et

forcé. Ce sont, suivant l'auteur, les signes de l'imagination; c'est pourquoi il appelle l'imagination une faculté passive, comme la sensibilité.

Une autre espèce de signes naturels, ce sont les mouvements volontaires associés par la nature à nos impressions, qui en constituent la partie perceptive. Ceux-là produisent connaissance, perception, jugement, parce qu'ils sont accompagnés de l'impression d'effort qui est le produit du sentiment du moi, de celui de résistance et d'un jugement. Ceux-là dépendent de l'individu; ils sont à ses ordres, ils donnent lieu au rappel volontaire, il sont la base de la mémoire proprement dite.

Mais l'effet de l'habitude est de faire disparaître graduellement la conscience de l'impression d'effort, et en rendant toujours plus faciles ces signes volontaires de la mémoire, de les rapprocher toujours plus de l'état des signes passifs de l'imagination. Quand la faculté motrice est arrivée à ce degré de perfectionnement d'une part, et d'aveuglement dans son exercice de l'autre, l'individu demeure passivement livré à l'impulsion des causes externes, des dispositions organiques, des saillies involontaires et des retours périodiques de la sensibilité; il vit dans une sorte de somnambulisme; il n'a plus la force de réagir sur ce qui le meut; il n'a plus de capacité de réflexion; il est retombé sous l'empire absolu de son imagination.

La conversion de certains mouvements volon-

taires, de certains signes naturels de la mémoire, en signes artificiels, fait renaître la capacité perceptive; elle redonne une nouvelle énergie à la mémoire. Les mouvements volontaires de l'organe vocal ont surtout beaucoup d'avantage pour produire cet effet; mais bientôt l'habitude vient encore dénaturer ces nouveaux signes et les rapprocher de l'état automatique. D'ailleurs, ils ne peuvent pas avoir une égale influence sur les impressions de divers genres auxquels on les unit. Ils ne peuvent pas faire revivre également les sensations et les perceptions; la mémoire n'est pas toujours complètement représentative. De là l'origine, suivant notre auteur, de trois sortes de mémoires, la mécanique, la sensitive et la représentative, dont il examine successivement les effets.

Les sons ou tons articulés, abstraction faite de leur valeur représentative, ne sont que de simples produits de la force motrice. Cependant, sous le rapport de la mémoire, ils ont un grand avantage sur les autres mouvements purement musculaires; c'est que non seulement ils se manifestent à la conscience comme eux, par l'impression de l'effort nécessaire pour le produire, mais encore ils sont sensibles à l'individu par la perception que l'ouie en reçoit. Les gestes ont un avantage analogue, en ce qu'ils frappent la vue. C'est pourquoi, pour retenir une suite de gestes, il est utile de les voir en les faisant; pour retenir des mots, il est bon de les

entendre en les articulant, de les prononcer tout haut. Toutefois, retenir des mots, ce n'est que retenir une suite de mouvements, ce n'est là qu'une mémoire mécanique. Elle ne devient représentative que quand on retient en même temps les perceptions auxquelles ces mots sont attachés. Alors seulement elle est utile. La manière maladroite dont on exerce la mémoire mécanique des enfants, en leur faisant apprendre par cœur beaucoup de mots qu'ils comprennent peu ou mal, est donc bien capable d'accroître cette mémoire, car tous les mouvements deviennent plus faciles par l'exercice, mais elle n'est pas propre à la rendre représentative. La peine que donnent à prononcer les mots d'une langue trop dure, le plaisir trop vif que causent des sons trop harmonieux, le choix arbitraire des mots dépourvus d'analogie, sont autant de circonstances qui, en attirant trop exclusivement l'attention sur le signe et en la détournant de la perception, contribuent à empêcher la mémoire de devenir réellement représentative. Quoi qu'il en soit, voilà ce que notre auteur appelle la mémoire mécanique.

Il la nomme sensitive quand le signe sert à réveiller l'image de ces sentiments, de ces affections de la sensibilité qu'il a dit, dans la première partie, n'être pas susceptibles d'être reproduits réellement, ou quand il devient le moyen de rappel de ces idées vagues et confuses qui n'ont jamais été accompagnées d'une perception réelle, ou dont elle a disparu. Dans ces deux cas le signe est bien moins un vrai signe qu'un moyen d'excitation tumultueuse et presque fortuite, qui devient facilement fantastique. La mémoire de ce genre ne diffère guère de ce qu'il appelle l'imagination. L'emploi vicieux des mots, l'usage immodéré des métaphores, des allusions, des tropes, des figures de tout genre, est propre à la faire naître. Ceux chez qui elle prévaut sont tout à la passion et étrangers à la réflexion: elle produit l'entraînement de la volonté et l'incapacité du jugement. L'auteur a comparé la mémoire mécanique à la constitution où la force musculaire prédomine. Il compare la mémoire sensitive à celle où la force sensitive est trop exaltée. C'est de l'équilibre et de la juste combinaison de ces deux forces, que se forme un bon tempérament et une mémoire vraiment représentative. C'est de celle dont il nous reste à parler.

L'idée est la copie de la perception, et, suivant notre auteur, nous n'avons de perceptions réelles que celles des formes, des figures et des sens, et celles qui en dérivent, parce que ces impressions sont les seules qui soient liées à l'action de la force motrice et de nos sens actifs; nos autres impressions ne sont que des sensations, sont passives, et par cela même ne sont pas susceptibles d'être reproduites à volonté, par levibus ventis volucrique simillima somno. Ainsi la vraie mémoire se borne

à la représentation des formes et des figures au moyen du rappel des sens. En effet, la mémoire représentative est celle où le signe et l'idée sont bien liés et se reproduisent toujours ensemble, celle où le signe fait renaître toute l'idée. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'idée composée soit formée tout entière de parties susceptibles d'être reproduites. Or, sa partie perceptive est seule dans ce cas. Sa partie affective, le sentiment qu'elle produit n'y est pas. Il peut être excité par le signe tantôt plus, tantôt moins, toujours tumultueusement, irrégulièrement; le tout en vertu de circonstances variables; mais il ne peut pas être véritablement représenté; et c'est pourtant là le seul effet du signe vraiment utile à notre perfectionnement. Telles sont les bases sur lesquelles se fondent les réflexions de l'auteur sur les propriétés de nos idées abstraites et de celles des modes mixtes et des modes simples, relativement à la mémoire représentative, sur les méthodes propres à faire naître cette espèce de mémoire, et sur les qualités des langues qui la favorisent; enfin sur les moyens de faire que le mot, l'idée et le fait se prêtent toujours un appui réciproque, et soient unis d'un lien indissoluble dans notre esprit; car c'est là à quoi il faudrait parvenir. Ce chapitre est fort intéressant et n'est pas susceptible d'extrait: il faut le lire.

Après avoir ainsi parlé de la mémoire en général, de ses différentes espèces, et des modifications qu'elle reçoit de l'usage continuel des signes artificiels, il était bien nécessaire de faire voir l'influence de ces mêmes signes et de leur fréquente répétition sur nos jugements, et de montrer comment nous sommes entraînés à donner sans nous en apercevoir une espèce de vertu occulte aux signes de nos idées et une existence réelle hors de nous à tout ce qui se trouve revêtu d'un signe dans notre mémoire. Ce préjugé, presque invincible et inhérent à la nature humaine, tient à la réunion de trois causes: les effets directs de l'habitude sur nos jugements, la nature des signes et des idées associées, et les formes du langage.

Nos premiers signes ont été attachés à des objets sensibles et réels; quand nous les unissons à des objets intellectuels, nous sommes portés à regarder ces objets comme aussi réels que les premiers.

Ces objets sensibles et réels, nous sommes habitués à les sentir, à les voir existants hors de nous; bientôt nous rapportons aussi hors de nous ces objets intellectuels que nous jugeons aussi réels. Cela leur donne un nouveau caractère d'existence.

Enfin nous y sommes portés aussi par les formes du langage. Quand nous les avons personnifiés par un signe, ils deviennent les sujets de nos propositions, les soutiens de beaucoup de qualités; ils parlent, ils agissent, ils sont modifiés. Tout ce que nous disons d'eux est autant de prosopopées qui ne peuvent manquer de les réaliser tout à fait pour nous, dès que la mémoire que nous en avons cesse un moment d'être pleinement représentative, et qu'elle incline à devenir ou purement sensitive ou purement mécanique. Or, combien cela n'est-il pas aisé lorsqu'il est question d'idées de modes mixtes, qui sont formées de tant d'éléments hétérogènes, qu'il est très-difficile de n'en pas laisser échapper beaucoup, ou lorsqu'il s'agit de jugements dont nous avons oublié la démonstration, si jamais elle a existé dans nos têtes, et dont par conséquent l'évidence n'est plus pour nous une affaire de conscience, mais seulement de réminiscence. Alors, comme le dit si énergiquement notre auteur, tout est sous la puissance du verbe. Telles sont les principales causes du pouvoir funeste des mots et de notre attachement vraiment fanatique au sens apparent de certaines locutions, qui véritablement n'ont point de sens réel. Mais si l'empire des mots est tel sur nos jugements, combien ne doit-il pas être plus grand sur ces suites de jugements que nous nommons raisonnements, et où tous les inconvénients doivent se multiplier en raison du nombre des opérations intellectuelles qui se réunissent ou se succèdent. Ici l'incertitude de l'esprit humain et sa facilité à s'égarer deviennent vraiment effrayantes, et elles dérivent de la même source à laquelle il doit tous ses progrès, de l'habitude, cette portion si essentielle de sa nature, qui le constitue tout ce qu'il est. - Notre auteur, dans

son dernier chapitre, nous donne sur ces dangers et sur les moyens de s'en garantir, les plus beaux développements, que malheureusement nous ne pouvons pas transporter dans cet extrait. Bornons-nous à conclure avec lui que, bien que le calcul et le raisonnement soient absolument la même opération, il n'y a que dans le calcul, dans la combinaison des idées de quantité, que nous puissions sans danger employer des méthodes purement mécaniques, et négliger impunément les idées pour ne nous occuper que des signes, parce qu'il ne s'y agit jamais que d'idées d'une seule et même espèce; mais que dans toutes les autres déductions où il entre toujours des idées de tous genres, rien ne peut nous dispenser du soin de ramener continuellement le signe à sa vertu représentative, de peur que la véritable représentation ne nous échappe; que nous devons toujours, comme il l'a dit, porter en même temps le double fardeau du signe et de l'idée, de peur que la liaison ne se rompe; et que tout projet de méthode tendant à nous débarrasser de cette obligation, telle que la spécieuse générale de Leibnitz ou autres semblables, est une pure chimère. Voilà pourquoi les combinaisons mathématiques exigent le moins de force de tête, et sent celles qui ont dû fairè les plus grands progrès; et pourquoi, pour les autres genres de recherches, il n'y a qu'un certain degré d'habitude dans nos jugements, qui soit vraiment utile. Quand ces jugements ne sont pas

assez habituels, l'esprit est distrait par le sentiment de la peine qu'il éprouve. Quand ils le sont trop, leur facilité excessive empêche d'avoir la conscience des éléments qu'ils renferment. Ces derniers mots sont l'histoire abrégée de tous les effets de l'habitude sur nos opérations intellectuelles. Observons, en finissant, que ce dernier chapitre nous a paru le plus satisfaisant et le plus lumineux de tout l'ouvrage, et ajoutons à sa louange, que quand c'est à la fin de sa course, et lorsque son sujet devient plus étendu et plus compliqué, qu'un auteur paraît le plus sûr dans sa marche et le plus maître de son sujet, c'est qu'il en a bien trouvé le fond, et qu'il a bien choisi son point de départ. Cet intéressant mémoire est terminé par un résumé excellent, mais qu'il faudrait bien se garder de lire d'abord ou tout seul; car, ne présentant pas le tableau des éléments qu'il réunit, il n'offrirait que des signes qui pourraient bien n'être pas compris, ou, pour exprimer cet effet dans le style de l'auteur, il donnerait lieu à l'exercice de la mémoire mécanique, mais non à celui de la mémoire représentative.

Tel est, citoyens, le précis du mémoire que nous vous proposons de couronner; vous trouverez sans doute bien des choses à désirer dans cette analyse; mais encore une fois, les ouvrages sur ces matières, s'ils sont bien faits, ne sont pas susceptibles d'être resserrés, et il est impossible, dans un rapport, de présenter complètement les idées de l'auteur. La

commission n'a point prétendu prononcer sur tous les points de la théorie de celui-ci; elle n'a pas même cru qu'il ne puisse pas encore ajouter de nouveaux perfectionnements à sa manière de la présenter: mais elle a jugé que cet écrit était plein de sagacité et riche en observations fines et profondes, qu'il prouvait beaucoup de connaissances et de talent, qu'il jetait de grandes lumières sur le sujet, et qu'il était très-capable de faire faire encore de nouveaux progrès à la science. Par tous ces motifs, elle le regarde comme un ouvrage très-remarquable et très-utile.

FIN DU TOME PREMIER.

# TABLE DES MATIÈRES

### DU TOME PREMIER.

Avant-propos de l'éditeur.

| INFLUENCE DE L'HABITUDE<br>SUR LA FAGULTÉ DE PENSER. | ・ナ  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Préface de l'auteur.                                 | 3   |
| Introduction.                                        | 9   |
| SECTION PREMIÈRE. — Des habitudes passives.          | 71  |
| SECTION DEUXIÈME. — Des habitudes actives.           | 167 |
| Conclusion.                                          | 291 |
| Rapport de M. Destutt-Tracy.                         | 311 |

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER.

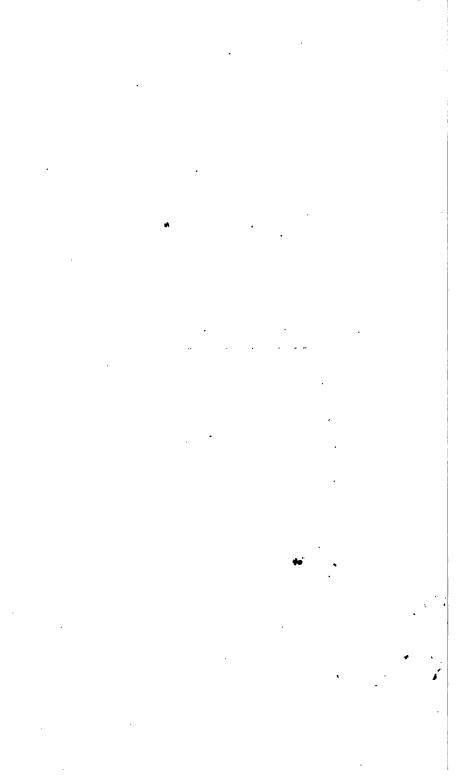

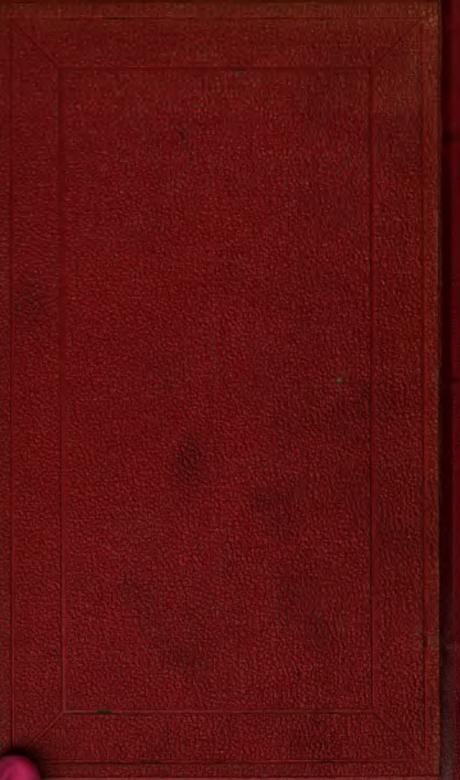